

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



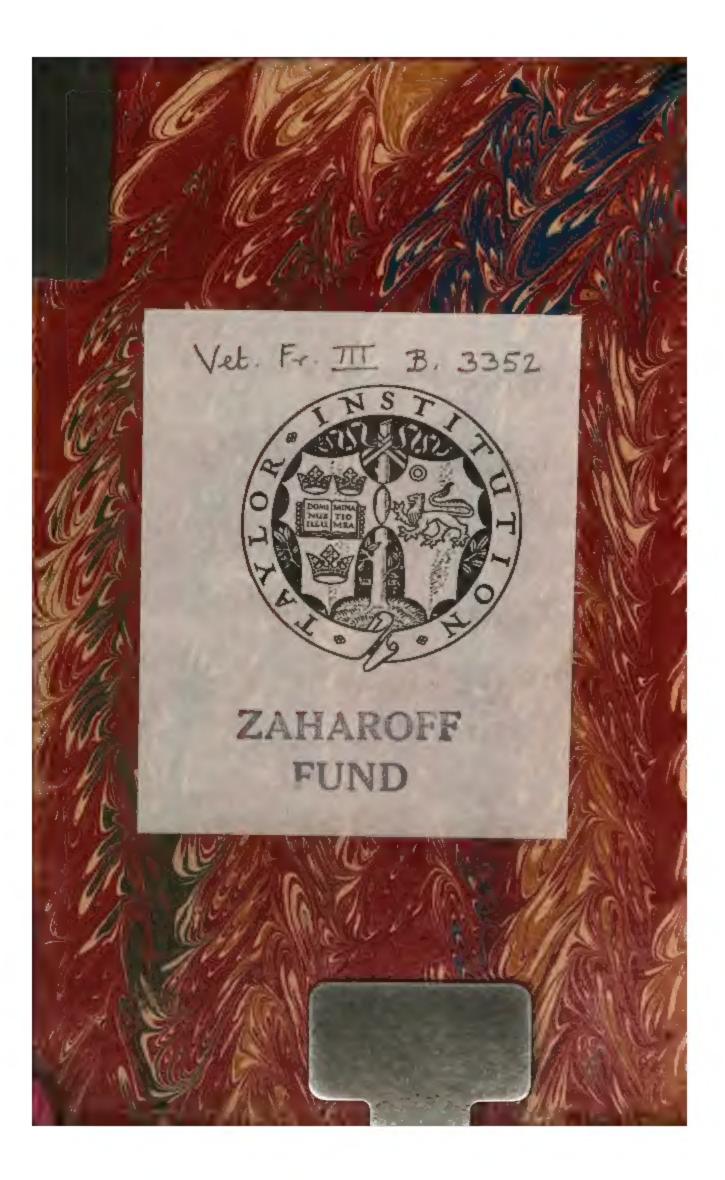







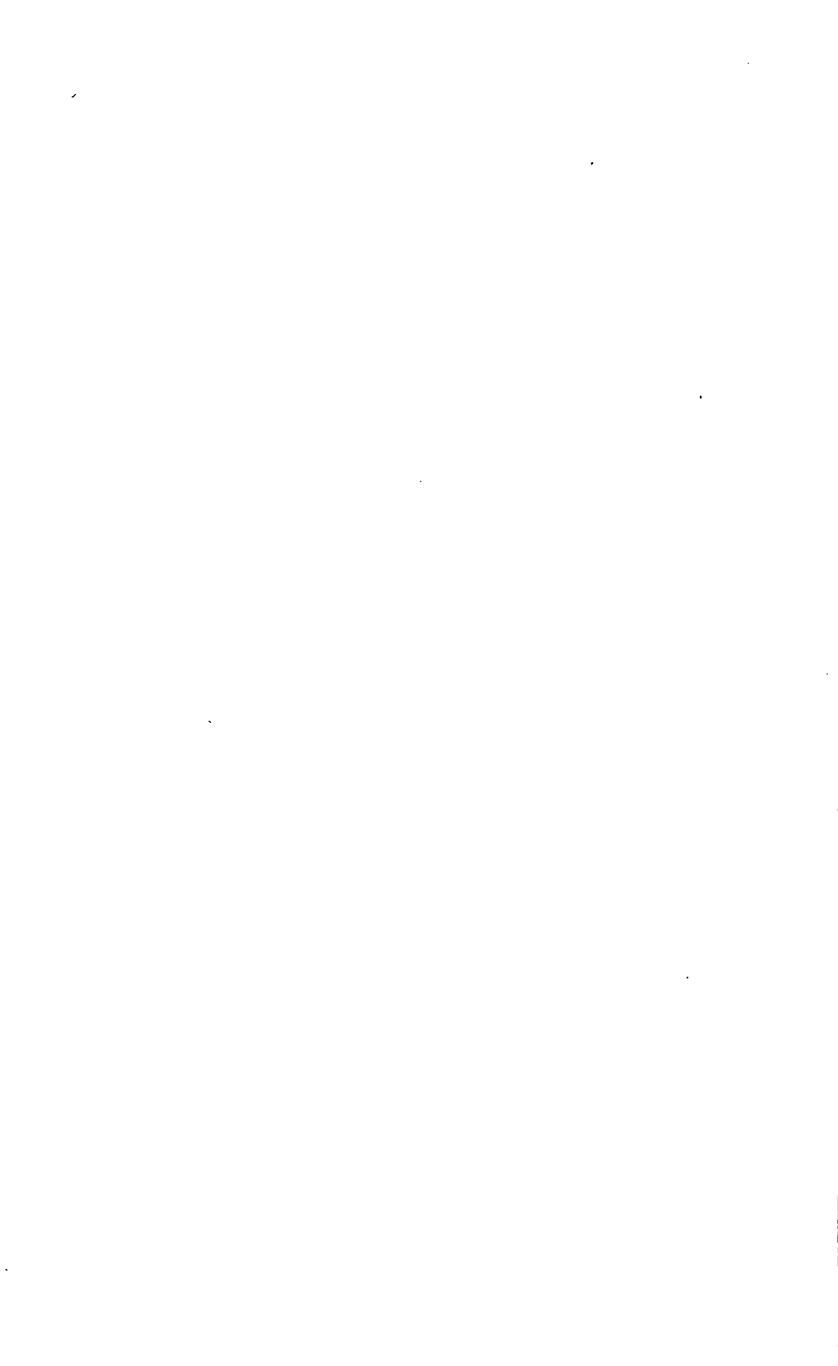

## RECUEIL

DE

# CHANTS HISTORIQUES FRANÇAIS.

PARIS. — IMPRIMERIE DE BÉTHUNE ET PLON.

## RECUEIL

DE

## CHANTS HISTORIQUES FRANÇAIS

DEPCIS

LE XIIº JUSQU'AU XVIIIº SIÈCLE.

AVEC DES NOTICES ET DES INTRODUCTION,

Pil

## LE ROUX DE LINCY,

ABGIEN ÉLÈVE PERSONNAIRE A L'ÉCOUR ROYALE DES CHARTES.

DEUXIÈME SÉRIE. XVIº SIÈCLE.



## PARIS.

## LIBRAIRIE DE CHARLES GOSSELIN,

EDITEUR DE LA BIBLIOTHEQUE D'ÉLITE,

9, RUE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS.

MDCCCXLII.



## INTRODUCTION

## DE LA DEUXIÈME SÉRIE.

Le nombre assez considérable des chansons historiques relatives à l'histoire du xvie siècle m'a forcé de faire quelques changements dans la disposition typographique de cette seconde série. Au lieu de consacrer une notice particulière à chaque chanson, j'ai réuni, dans trois notices générales, les différentes remarques qui m'ont paru nécessaires à l'intelligence des documents dont ce volume est composé. L'histoire moderne commence, ainsi que chacun le sait, avec le règne de François Ier. Cette partie de nos annales, plus étudiée que la précédente, est aussi mieux connue; c'est pourquoi de longues explications au sujet des événements qui s'y rapportent deviennent inutiles : j'ai donc préféré restreindre mes commentaires et augmenter le nombre des pièces que je publiais.

On trouvera dans ce volume, sur presque tous les événements remarquables de notre histoire au xvi° siècle, une ou plusieurs chansons. Je suis loin cependant d'avoir pu réunir toutes les pièces du même genre composées à cette époque : chaque jour en voyait paraître; et ces chansons, imprimées séparément ou dans des recueils, étaient répandues avec profusion parmi le peuple, qui se plaisait à les répéter. Il est facile de se rendre compte de la multiplicité des pertes qu'on a dû faire en ce genre; on comprend que le hasard seul a laissé venir jusqu'à nous quelques-unes de ces feuilles destinées à reproduire les impressions fugitives que les événements faisaient naître. En considérant sous ce rapport les chansons historiques, elles méritent de fixer notre attention. C'est donc avec raison que les bibliographes, les bibliophiles et surtout les bibliomanes recherchent avec un soin minutieux tous ces recueils de chansons imprimés pendant le xvi° siècle. On en trouve plusieurs dans les grandes bibliothèques publiques, mais beaucoup d'autres (et des plus curieux) font l'ornement de cabinets particuliers. Grâce à l'obligeance des amateurs, j'ai pu choisir dans certains de ces recueils différentes pièces qui ne sont pas les moins importantes du volume que je publie.

,≯

Je nommerai ici MM. Jérôme Pichon, Auguste Veinant et Giraud, auxquels j'adresse mes remercîments.

Dans l'impossibilité où j'étais d'imprimer toutes les pièces que je connaissais, j'ai cru devoir ajouter à cette série une table chronologique et bibliographique des chansons relatives à l'histoire du xvi siècle; seulement j'ai eu le soin de faire imprimer le mot indication au commencement du titre des différentes pièces qui n'ont pas trouvé place dans mon volume. J'y ai joint le titre exact de tous les recueils de chansons que j'ai consultés.

Un caractère particulier distingue une grande partie des chansons dont ce volume est composé. Elles sont l'œuvre des soldats et doivent compter au nombre des chansons populaires. Chez toutes les nations de l'Europe, on trouve en plus ou moins grande quantité des documents littéraires de cette nature. En France, chaque temps, chaque événement, chaque province, en a produit plusieurs; mais elles n'ont jamais été l'objet d'un recueil ou d'un travail complet (1). Malheureusement, cette tâche devient tous

<sup>(1)</sup> Parmi les travaux particuliers sur ce sujet, il faut mettre au premier rang l'ouvrage de M. de La Villemarqué: Barzas-Breiz, Chants Populaires de la Bretagne, 2 vol. in-8°, Paris 1839.

les jours plus difficile à remplir : le souvenir de ces vieux refrains s'efface; et les hommes de la génération du dernier siècle, qui en savaient encore quelques-uns, disparaissent peu à peu.

J'ai signalé, dans l'introduction de la première partie de ce recueil, quelques chansons populaires relatives à des événements des XIV° et XV° siècles; mais comme je n'ai pu recueillir que des indications ou des fragments assez courts, je n'ai pas insisté sur le caractère ni sur le rhythme poétique qui appartient à la chanson populaire. Je crois devoir y revenir aujourd'hui avec d'autant plus de raison que cette recherche m'a conduit à constater un fait qui n'est pas sans importance, à savoir, que le rhythme employé dans la chanson populaire n'a jamais varié parmi nous, et qu'il est le même que celui qu'on retrouve dans nos plus anciens monuments poétiques en langue vulgaire. Ce rhythme est l'assonance : « J'appelle » ASSONANCE dans l'ancienne poésie française, a dit

On trouve encore dans différents ouvrages sur les villes et les provinces de la France quelques chants populaires: Olivier Jules, Histoire de Valence, in-8°.1831, page 207; Mélanges biographiques et bibliographiques relatifs à l'histoire littéraire du Dauphiné, par MM. Colomb de Batines et Olivier Jules, in 8°, 1838; pages 210, 211, 214, 215; Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. 1, page 199; Chansons en dialecte poitevin, p. 208, 216, tome viii, p. 225.

» M. Raynouard, la correspondance imparfaite et 
» approximative du son final du dernier mot du vers 
» avec le même son du vers qui précède ou qui 
» suit, comme on a appelé RIME la correspondance 
» parfaite du son identique final de deux vers for» mant le distique (1). »

Voici un exemple:

Si le roi m'avoit donné
Paris sa grand'ville,
Et qu'il m'eût fallu quitter
L'amour de ma mie,
J'aurois dit au roi Henri:
Reprenez votre Paris,
J'aime mieux ma mie
O gai!
J'aime mieux ma mie.

Quand on étudie avec attention les anciens poèmes historiques désignés sous le nom de chansons de Geste, on retrouve l'assonance dans un grand nombre de passages. Certaines versions de ces poèmes sont même écrites dans cette forme : celle de la bataille de Roncevaux, par exemple, publiée par M. Francisque Michel sous le nom de Chanson de Roland. Il suffit de comparer un fragment de ce poème avec les chansons populaires de toutes les

(1) Journal des Savants, juillet 1833.

époques pour s'assurer que c'est toujours le même rhythme. Voici quatre vers de la chanson de Roland:

Li reis Marsilus esteit en Sarraguce Allez en est en un verger suz l'umbre Sur un pertun de marbre bloi se culche, Envirun lui plus de vint milie humes (1).

Une autre règle, également signalée par M. Raynouard, dans cette sorte de poétique naissante, consiste à ne pas compter l'a muet de la quatrième syllabe du vers de cinq pieds, ni celui de la sixième dans les vers Alexandrins. En voici un exemple tiré du romau de Garin:

N'est pas richoise ne de vair ne de gris Mais est richoise de parens et d'amins Li cuers d'un homme vaut tout l'or d'un pais (2).

Quant au caractère de ce genre de composition, il a aussi toujours été le même : simplicité naïve d'expression, qui n'exclut pas cependant l'esprit; certains traits satiriques, hardis parlois, mais aussi toujours vrais. Voici une chanson qu'un berger de la So-

<sup>(1)</sup> Là Chanson de Roland ou de Roncevaux, du xm sièclé, publiée pour la première fois par Franc. Miehel, 1 vol. in 8°, page 1.

<sup>(2)</sup> Roman de Garin-le-Loherain, publié pour la première fois par M. P. Paris, (. 11, p. 212.

logne a chantée l'année dernière à l'un de mes condisciples de l'École des Chartes, M. Alexandre Teulet, qui me l'a communiquée. Je m'empresse d'autant plus de la publier qu'elle a un caractère historique et semble faire allusion à quelqu'une des grandes favorites qui ont été rélèbres pendant les deux derniers siècles.

- C'est le roi entrant dans Parise,
   Salua toutes les dames;
   La première qu'il salua
   C'est la belle marquise.
- 2 Marquis, t'es plus heureux qu'un roi
  D'avoir une femme si belle,
  Si tu voulais j'aurais l'honneur
  De coucher avec elle.
- Ah! mon roi, ça vous est permis,
   Car vous êtes roi de France;
   Mais si vous n'étiez pas mon roy,
   J'en aurais ma vengeance.
- 4 Mary, ne te fache donc pas,
   T'auras ta récompense,
   Je te ferai dans mes armées
   Beau maréchal de France.
- 5 Habille-toi bien proprement,
  Coiffure à la dentelle,
  Habille-toi bien proprement,
  Comme une demoiselle.

- 6 Adieu, ma mie, adieu, mon cœur, Adieu, mon espérance, Puisqu'il te faut servir le roi, Séparons-nous d'ensemble.
- 7 Mais la reine lui fit un bouquet De ses belles fleurs de lyse, La bonne odeur de ce bouquet Fit mourir la marquise.
- B Le roi lui fit faire un tombeau
  De ces belles pierres de lyse,
  Il envoya son Mirebeau
  A la mort de la marquise.

On trouve encore dans les différentes provinces de la France des chansons populaires pleines de grâce et de poésie. En voici une qui appartient à la Franche-Comté, et dont je dois communication à M. Brizeux, l'auteur de *Marie*.

#### LES TROIS PRINCESSES.

1 Derrièr' chez mon père
(Vole, mon cœur, vole!)
Derrièr' chez mon père
Y a un pommier doux, (bis)
Tout doux,
Et iou!
Y a un pommier doux.

- 2 Trois belles princesses
  (Vole, mon cœur, vole!)
  Trois belles princesses
  Sont couchées dessous, (bis)
  Tout doux,
  Et iou!
  Sont couchées dessous.
- 3 Çà, dit la première
  (Vole, mon cœur, vole!)
  Çà, dit la première,
  Je crois qu'il fait jour (bis)
  Tout doux,
  Et iou!
  Je crois qu'il fait jour.
- 4 Çà, dit la seconde
  (Vole, mon cœur, vole!)
  Çà, dit la seconde,

  J'entends le tambour, (bis)

  Tout doux,

  Et iou!

  J'entends le tambour.
- 5 Çà, dit la troisième,
  (Vole, mon cœur, voie!)
  Çà, dit la troisième,
  C'est mon ami doux. (bis)
  Tout doux,
  Et iou!
  C'est mon ami doux.
- 6 Il va à la guerre,
  (Vole, mon cœur, vole!)
  Il va à la guerre
  Combattre pour nous, (bis)

Tout doux,
Et iou!
Combattre pour nous.

7 S'il gagne bataille,

(Vole, mon cœur, vole!)

S'il gagne bataille,

Il aura mes amours, (bis)

Tout doux,

Et iou!

Il aura mes amours.

8 Qu'il perde ou qu'il gagne,
(Vole, mon cœur, vole!)
Qu'il perde ou qu'il gagne,
Il les aura toujours, (bis)
Tout doux,
Et iou!
Il les aura toujours (1).

Je terminerai ces observations préliminaires en indiquant ici les différentes pièces de ce volume qu'il faut ranger parmi les chansons populaires :

Page 53. Chanson des aventuriers engagés au service du roi de France par Pierre de Navarre.

Page 55. Chanson des aventuriers sur le départ du roi pour la conquête du Milanais.

(1) M. X. Marmier, page xx de son introduction des Chants populaires du Nord, a cité plusieurs couplets de cette chanson.

| Page 64.           | Chanson des aventuriers sur les Suisses à<br>Marignan.                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Page 68.           | Première chanson sur Mézlères.                                                   |
| Paga 73.           | Quatrième chanson sur Mézières.                                                  |
| Page 76,           | Sixième chanson sur Mézières.                                                    |
| Page 80 à 84.      | Trois chansons sur le siège de Hesdin.                                           |
| Page 86 à 91.      | Les trois premières chansons sur la bataille<br>de Pavie.                        |
| Pages 96 et 99.    | Chansons sur le connétable de Bourbon.                                           |
| Page 104.          | Chant de Victoire des mariniers de Dieppe,                                       |
| Page 105.          | Chapson contre les Flamands.                                                     |
| Page 110.          | Chanson sur le siége de Péronne.                                                 |
| Page 114.          | Chanson sur la guerre de Piémont.                                                |
| Page 118.          | État de la noblesse tant du roi que de l'em-<br>pereur.                          |
| Page 128.          | Chanson nouvelle des Galloiz et Provençaux.                                      |
| Page 149.          | Chanson sur le prince d'Orange.                                                  |
| Page 182.          | Chanson sur la duchesse d'Etampes.                                               |
| Page 184.          | Chanson sur un tournoi fait à Blois.                                             |
| Page 187.          | Chanson sur le duel de Jarnac et de La<br>Chateigneraye.                         |
| Pages 190 à 202.   | Cinq chansons sur le siége de Metz.                                              |
| Page 287.          | Le Convoi du duc de Guisc.                                                       |
| Page 290.          | Chanson des trompettes de l'armée fran-<br>çaise sur la mort du prince de Condé. |
| Page 321.          | Chanson sur le pillage d'Anvers par les Espagnols.                               |
| Page 342.          | Chanson sur le siége de Sommière.                                                |
| Pages 349 et suiv. | Chansons sur les différents sièges de villes pendant les guerres de religion.    |
| Pages 403 et suiv. | Chanson en l'honneur du duc de Guise après la victoire d'Auneau.                 |

J'espérais, dans cette seconde série, terminer le Recueil des chants historiques français; mais l'abondance des documents relatifs au xvi siècle m'a forcé de faire pour cette époque un volume séparé. Dans une troisième série, je publierai les chansons relatives aux xvii et xviii siècles, un appendice à ce Recueil, et une table générale de noms d'hommes et de lieux.

## **CHANSONS**

RELATIVES

AUX RÈGNES DE LOUIS XII ET DE FRANÇOIS I ..

ANNÉES 1500 A 1547.

### NOTICE.

Les événements du règne de Louis XII ont été le sujet d'un certain nombre de compositions poétiques. Mais ce sont plutôt des œuvres savamment élaborées par les rimeurs officiels de cette époque, que des chansons échappées à la verve plaisante et satirique de la nation : aussi je n'ai pas dû les faire entrer dans mon recueil, et je me suis contenté de les signaler dans mes indications bibliographiques. Cependant, dejà vers cette époque on commence à rencontrer les traces de ces chansons populaires composées par les soldats aventuriers de France et qui deviennent si communes pendant le règne de François Ier et celui de son fils. Ainsi, Brantôme nous a conservé un couplet de celle qui fut chantée, en 1513, après la déroute de Novarre; et j'ai pu reproduire la ballade caennaise qu'un certain Pierre de La Longue, écolier de cette ville, a faite contre les Lansquenets que Louis XII avait pris à son service. Quant à la ballade sur la reddition de Gênes, c'est l'œuvre de Jean d'Auton, chroniqueur officiel du roi Louis XII. L'auteur nous apprend lui-même dans quelle circonstance elle a été écrite : « En Ast se reposoit le roi » lors; et lui un jour, se sentant délibéré, dit qu'il se » vouloit essayer en son harnois et chevaucher un des » coursiers de son écurie pour s'en aider à la bataille, » laquelle chacun espéroit..... Tandis qu'il se faisoit » armer, je dépliai mon papier, et m'approchant de lui » et lui dis : « Sire, j'ai fait une petite ballade touchant les » Genevois (Génois); s'il est vostre plaisir de l'ouïr, je » l'ai ici. » Lors me commanda que je la lusse; ce que je » fis comme s'ensuit (1). »

Le même chroniqueur a composé différentes poésics, épitres, rondeaux, lais ou ballades sur les événements du règne de Louis XII. Ce ne fut pas le seul, et Jehan Marot, André Delavigne, Saint-Gelais et d'autres poètes moins connus se sont exercés sur le même sujet. Anne de Bretagne, femme de Louis XII, a été principalement exaltée par ces poètes. La chanson en vingt-quatre couplets que Jehan Le Maire de Belges a consacrée à la convalescence de cette princesse, est un modèle de ces sortes de compositions. Mieux inspiré que de coutume, Jehan Le Maire a rencontré dans cette pièce, beaucoup trop longue, quelques traits poétiques. A vrai dire, Anne de Bretagne fut une princesse digne en tout point d'inspirer de pareils éloges. Pleine de grâces, pleine de vertus, elle apporta sur le trône toute l'élévation d'âme, toute la bonté de cœur qui font les grands princes; elle mérita de partager le sceptre avec celui qui sut surnommé le Père du peuple.

Les deux petites pièces de Johan Marot n'ont jamais té imprimées. Elles nous révèlent un fait de sa vie qui n'était pas encore connu.

<sup>(1)</sup> Chroniques de Jeean d'Auton, publiées pour la première fois en entier, etc., par L. Jacob, bibliophile. Paris, 1336, in-8°, t. 111, p. 288.

Si je n'ai pu trouver qu'un petit nombre de pièces ayant rapport au règue de Louis XII, en récompense, je suis parvenu à réunir sur celui de François Ier des documents aussi multipliés que remplis d'intérêt. Les chansons que je publie relatives à cette époque s'élèvent à plus de quarante, et j'en indique beaucoup d'autres que je n'ai pas cru devoir faire entrer dans mon travail. Aucun des événements remarquables du règne de François Ier n'est passé sous silence, et plusieurs de ces événements sont appréciés sous un jour tout nouveau. Ainsi, la victoire de Marignan, le siège de Mézières, la défaite de Pavie et la captivité du roi, la trahison du connétable de Bourbon, les querelles longues et sanglantes de François Ier et de Charles-Quint, sont tour à tour célébrés dans ces chansons.

Près de la moitié des pièces qui vont suivre se distingue par un caractère particulier, celui que j'ai assigné précédemment aux chansons populaires. Elles sont l'œuvre des soldats aventuriers, ces enfants perdus de nos armées au xvi siècle, ceux-là même que le connétable de Bourbon entraîna avec lui dans ses grandes expéditions. Brantôme, qui avait connu personnellement plusieurs chefs de ces bandes indisciplinées, en parle de la manière suivante : « D'autres les ont appelez advanturiers de » guerre tirez delà les montz, et aussi que tels les trouve-» rez vous mesmes, dans les vieux romans du roi Louis XII » et du roi François premier, au commencement; et peints » et représentez dans les vieilles peintures, tapisseries et » vitres de maisons anciennes; et Dieu sçait comment » représentez et habillez plus à la pandarde vrayement, » comme l'on disoit de ce temps, qu'à la propreté, por-» tans des chemises à longues et grandes manches, » comme Bohèmes de jadis ou Mores, qui leur duroient

vestus plus de deux ou trois mois sans changer, ainsi
que j'ay ouy dire à aucuns; monstrans leurs poitrines
velues, pelues et toutes descouvertes; les chausses plus
bigarrées, découpées, déchiquetées et ballafrées, et la
plupart monstroient la chair de la cuisse, voire des
fesses (1).

François Ier avait été obligé d'employer ces troupes indisciplinées pendant les guerres d'Italie. Elles ne tardèrent pas à devenir un véritable fléau pour la France; et, comme les Routiers des xue et xiiie siècles, et les Grandes Compagnies du xIV. (2), elles ravagèrent plusieurs de nos provinces. La Normandie eut principalement à souffrir de leurs désordres et, dès l'année 1525, une ordonnance royale avait été promulguée dans le but de les arrêter. Cette ordonnance parle des aventuriers avec plus de mépris encore que ne le fait Brantôme : « Et par les dites longues guerres, y lit on, se sont le-» vez quelques advanturiers, gens vazabondz, oiseux, » meschantz, flagitieux, abandonnez à tous vices, lar-» rons, meurtriers, rapteurs de femmes et de filles, » blasphémateurs et renieurs de Dieu, cruelz, inhu-» mains, immiséricordieux, faisants de vice vertu, loups » ravissantz, faictz pour nuyre à chascun, ne voulantz, » ne sachantz nul bien ne service faire; coustumiers de » manger et dévorer le peuple, le desnuer et despouiller » de tout son bien, perdre, gaster et dissiper tout ce » qu'ilz trouvent, battre, mutiler, chasser et mettre le » bonhomme hors de sa maison; tuer, martyriser noz » pauvres subjectz, et leur faire plus d'oppresse, de vio-

<sup>(1)</sup> Capitaines françois, t. III, p. 244.

<sup>(2)</sup> Voyez, au sujet des Routiers du xII siècle et des Grandes Compagnies, deux articles de la Bibliothèque de l'École des Chartes, de MM. Gerand et Freville, t. III, p. 125 et 258.

- · lence et cruaulté que nulz ennemiz, fussent-ils Turcz
- » et infidèles, ne voudroient faire ny penser (1). »

Comme on doit le croire, de tels hommes n'ont apporté, dans les chansons qu'ils consacraient au récit de leurs exploits, ni beaucoup d'art, ni beaucoup de délicatesse. En revanche, ils ont toujours présenté un tableau fidèle des événements dont ils parlaient. Au point de vue historique, il est juste d'accorder à ces chants populaires une certaine valeur. Ils peuvent servir à l'éclaircissement d'un fait ignoré ou mal connu. Comme exemple, je citerai la seconde des chansons, relative au règne de François Ier, qui se rapporte au capitaine Pierre de Navarre.

Menacé par une grande partie de l'Europe, le roi n'hésita pas à employer tous les moyens pour résister à la ligue redoutable formée contre lui; c'est pourquoi il fut heureux de pouvoir engager à son service l'un des chefs d'aventuriers les plus célèbres de ce temps, le comte Pierre de Navarre. Après avoir été long-temps à la solde de l'Espagne et rendu de grands services à cette puissance contre les Maures d'Afrique, Navarre fut fait prisonnier à la bataille de Ravenne, en 1512; il languit pendant deux années. Soit dédain, soit tout autre motif, Ferdinand refusa de donner un seul ducat pour le racheter : aussi le capitaine accepta-t-il avec empressement les offres de François I. Brantôme a consacré à Pierre de Navarre une page curieuse.

« Les Espaignols pour lors parloient de luy de ceste » façon : « Ce comte Pedro de Navarre estoit un homme » qui avoit atteint de grands honneurs en guerre, pour

<sup>(1)</sup> Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. 11, p.21, au sujet des Aventuriers. Voyez aussi Rabelais, Gargantua, livre I, chap. xxvi.

» une finesse estrange, art et singulière façon à prendre » places, sans pourtant qu'il eust autrement aucune » splendeur de lignage. »

» Voilà comment ils en parloient; et pourtant luy » donnèrent le titre de comte et de don. Prenez le cas » qu'il ne le fust de race, mais il l'estoit par sa valeur » et ses mérites. Je l'ay ainsy ouy dire aussi à M. de » Montluc que les Espaignolz le tenoient ainsy, possible » de despit qu'ils eurent contre luy de quoy il les avoit » quictez, et pris le party des François; car il n'y a gens » au monde qu'ils hayssent plus qu'un révolté et le » deschiffrent le plus et en disent plus de mal. Mais » qu'eust-il faict, le pauvre diable? Le voylà pris, le voilà » confiné en une prison et puis mis à rançon. Jamais son » roy ne luy voulut donner un seul ducat pour le rachep-» ter. Voylà le roy Françoys qui le void desesperé et » mal content, luy offre la délivrance de sa rançon et » prison, et le prend à son service. J'ay ouy dire que le » roy Ferdinand n'en fist plus cas, le soupçonnant qu'il » n'eut pas bien faict en ceste bataille, ou qu'il eut joué » ce jeu exprès pour faire perdre la bataille; et pour ce, » le quicta là et le desdaigna. Son avarice en fut bien » aussy la cause. Tant y a que le roy ne se repentit point » de se servir de luy en plusieurs bons endroictz, comme » à la prise du chasteau de Milan, où il cuyda mourir » soubs la mine et les pierres qui le couvrirent tout, non » sans grand danger de sa vie (1). »

D'après la chanson faite par les aventuriers et que j'ai placée avec raison, je crois, sous l'année 1315 (2), François I<sup>or</sup> commença par donner à Pierre de Navarre le

<sup>(1)</sup> Brantôme, Capitaines étrangers, t. 1 des Œuvres complètes, in-8°, p. 93.

<sup>(2)</sup> Voir la chanson, n° vi.

commandement de dix mille aventuriers gascons que ce dernier fit embarquer à Lyon pour aller, soi-disant, combattre les Infidèles. Notre chanson seule parle de ce fait, qui n'est pas sans importance. Il semble être confirmé par ce passage d'une lettre qu'écrivait à ses alliés le roi Ferdinand, en les engageant à se méser du nouveau roi de France et des préparatifs de guerre qu'il faisait : « Est-ce pour défendre la Bourgogne qu'un train » immense d'artillerie défile dans le Lyonnais et gagne » insensiblement les montagnes? Est-ce encore pour dé-» fendre la Bourgogne, que l'Allemagne lui fournit jus-» qu'à dix mille Lansquenets, que le duc de Gueldres lui » rassemble dans ses états six mille fantassins d'élite, » que Pierre de Navarre, mon sujet rebelle, vient jus-» que sur les frontières de mon royaume lever dix » mille Gascons ou Basques (1)? »

Un pareil témoignage donne encore plus d'intérêt et de piquant aux faits qui nous sont révélés par cette chanson.

### CHANSONS

#### SUR LA BATAILLE DE MARIGNAN.

Le roi Ferdinand n'avait pas tort, car aussitôt que François I·r eut rassemblé les troupes nécessaires, il se prépara à reconquérir le Milanais. Il passa les monts, et battit les Suisses qui étaient chargés de les défendre. Enhardis par ce premier succès, les Français continuèrent leur marche et se rendirent maîtres d'une grande partie du Milanais. Ils avaient à leur tête un roi jeune

(1) Histoire de François Ier, par Gaillard, t. 1, p. 127.

et bardi, plein de confiance dans son armée, qui était conduite par de vaillants capitaines. Bayard, La Trémoille, Montmorency, le connétable de Bourbon, La Palice marchaient à côté de François I<sup>er</sup>. C'est pourquoi les Aventuriers qui accompagnaient l'armée répétaient la chanson qui commence ainsi (1):

Le roi s'en va delà les monts (bis), Il menra force piétons, Ils iront à grant-peine. L'aleine, l'aleine, me fault l'aleine.

Le roi vint camper sous les murs de Marignan; c'est là qu'après avoir été sur le point de conclure la paix, il fut attaqué par les Suisses, dont le cardinal de Sion avait ranimé le zèle et qu'il avait poussés de nouveau au combat.

François I accueillit avec joie l'occasion d'une grande bataille, et vit bientôt toutes les chances tourner en sa aveur. Il se comporta vaillamment; car, ainsi que l'a dit Brantôme, « n'ayant pas encore vingt-deux ans, il y fit » si grandes appertises d'armes que jamais on ne vit » mieux faire en combattant. Il s'y mêla si bien qu'il y » fust en grand danger, car sa grande buffe luy fut per» cée à jour d'un coup de pique (2). »

On sait que la nuit ayant surpris les combattants, ils couchèrent tous pêle mêle. Les Suisses, aux premiers rayons du jour, s'étant précipités de nouveau sur l'artillerie française, furent vigoureusement repoussés. Environ dix à douze mille restèrent sur le champ de bataille; les autres se sauvèrent avec leur général, le cardinal de Sion, « en quoy, remarque Brantôme, ils ne firent

- (1) Voir la chanson, n° п.
- (2) Capitaines françois, t. 1, p. 225, édit. in-8.

» ce qui est dit dans une chanson des advanturiers de ce » temps, » dont il nous a conservé un couplet.

Surpris par la nuit au milieu de ses hommes d'armes, François I<sup>er</sup> coucha sur le timon d'une charrette, trouva quelques heures de sommeil, et le lendemain fut aussi frais et disposé à mener les mains comme auparavant, ainsi qu'il le fit bien paraître.

La victoire que les Français remportèrent à Marignan eut beaucoup de retentissement dans les différentes cours de l'Europe, et l'on conserve aux Archives du royaume une lettre de l'ambassadeur de France en Angleterre dans laquelle ce dernier rapporte qu'à la nouvelle de cette bataille Henri VIII ne put cacher son dépit, et même qu'il versa des larmes.

Des poésies de toute nature, mais principalement plusieurs chansons, furent composées sur la bataille de Marignan. Ainsi, outre les trois pièces que je publie, je cite le couplet d'une chanson faite par les Aventuriers, le seul que Brantôme nous ait conservé. De même dans le recueil intitulé Galanteries des rois de France, attribué à Sauval, il est dit, en parlant de la mort de Mademoiselle de Limeuil, fille d'honneur de la reine Catherine de Médicis, qu'elle se faisait répéter la Défaicte des Suisses (1). Eusin, il ne serait pas impossible de

<sup>(1)</sup> Quand l'heure de sa fin fut venue, elle fit venir son valet appelé Julien;...... celuy-cy, entr'autres talens, jouoit parfaitement du violon: « Julien, luy dit-elle alors, prenez votre violon et sonnés moy toujours, jusqu'à ce que vous me voylez morte, car je m'y en vais, la Deffaite des Suisses. Et quand vous serez sur le mot: Tout est perdu, sonnez le pas quatre ou cinq fois le plus piteusement que vous pourrez. » Ce que fit Julien, et elle-même luy aidoit de la voix; et quand ce vint Tout est perdu, elle réitéra par deux fois et, se retournant de l'autre coustés du chevet, elle dit à ses compagnes: « Tout est perdu à ce coup. » Et à bon escient, car elle décéda à l'instant. (Anecdotes secrètes et amoureuses de la cour de France, depuis 1200 jusqu'en 1600, par Sauval. Manuscrit.)

retrouver encore d'autres pièces relatives au même sujet.

Des trois chansons que j'ai réunies sur la bataille de Marignan, la première est l'œuvre de Jean-George Alione d'Asti, qui florissait dans les dernières années du xv. siècle et au commencement du xv. Ce joyeux chanteur consacra ses veilles à la composition de farces populaires, moitié françaises, moitié italiennes. Il écrivit aussi plusieurs petits poèmes et quelques chansons en français, destinés à célébrer les victoires des seigneurs d'Asti, sa ville natale, qui n'étaient autres que les rois de France, devenus possesseurs de ce comté en 1389, par le mariage de Valentine de Milan avec Louis d'Or-léans, second fils de Charles V.

Alione expia par une assez dure captivité la licence de quelques-unes de ses poésies; aussi la plus remarquable de ses œuvres est consacrée à la liberté. C'est une pièce de vers qui commence ainsi:

Il n'est estat plus digne en lieu terrestre Que liberté.....

Les œuvres d'Alione sont de la plus grande rareté. M. Brunet; notre habile bibliographe, en ayant acquis un exemplaire, réimprima ces œuvres en 1836 (1), et c'est d'après cette réimpression que je donne la chanson sur la bataille de Marignan.

-La seconde pièce, composée par les Aventuriers de l'armée française, se trouve dans un recueil de chansons imprimé dans la première moitié du xvi siècle, et dont

<sup>(1)</sup> Poésies françaises de J.-G. Alione (d'Asti), composées de 1494 à 1570, publiées pour la première fois en France, avec une notice biographique et bibliographique, par J.-C. Brunet; Paris, Silvestre, 1836, in-8°. Goth.

le libraire Techener a donné une édition tirée à soixanteseize exemplaires en 1855, dans sa Collection de joyeusetez, facéties et folatres imaginacions, etc. Cette pièce est à la fin du recueil intitulé LA FLEUR DES CHANSONS. La troisième chanson est extraite d'un livre fort curieux dont voici le titre:

LE DIFFICILE DES CHANSONS. PREMIER LIVRE, CON-TENANT XXII CHANSONS NOUVELLES A QUATRE PARTIES, EN QUATRE LIVRES, DE LA FACTURE ET COMPOSITION DE MAISTRE CLÉMENT JENNEQUIN. IMPRIMÉES NOU-VELLEMENT A LYON PAR JACQUES MODERNE, DICT GRAND JACQUES, DEMOURANT EN RUE MERCIÈRE, PRÈS NOSTRE-DAME DE CONFORT.

Ce titre est suivi de la table des chansons, et la dixseptième, intitulée la Guerre, est celle que je publie. De chaque côté de ces mots, la Guerre, sont figurés deux petits canons. Le volume, composé de trente et un feuillets, a la forme d'un petit in-4° oblong tout à fait pareil à nos albums actuels. Chacune des chansons est accompagnée de la musique, et c'est principalement cette musique qui donne de l'importance aux paroles, assez insignifiantes, que Jennequin a jointes à son œuvre. Pendant le xvi siècle, cette chanson de la Guerre eut beaucoup de célébrité. On se plaisait à l'entendre répéter; ainsi, Noël Dufail, seigneur de La Hérissaye, qui écrivit dans la seconde moitié du xvi siècle son livre intitulé: Les Contes et Discours d'Eutrapel (1), dit à ce propos les paroles que voici: « Comme, par » exemple, quand l'on chantoit la chanson de la » Guerre, faite par Jennequin, devant ce grand roi » François, pour la victoire qu'il avoit eue sur les Suisses,

<sup>(1)</sup> Les Contes et Discours d'Eutrapel, par le seu seigneur de La Hérissaye, gentilhomme breton, 1585; Rennes, in-8°.

» il n'y avoit celuy qui ne regardast si son espée tenoit » au fourreau, et qui ne se haussast sur les orteils pour » se rendre plus bragard et de la riche taille (1). »

Je dois à M. Giraud la communication du rare et curieux volume des chansons de Jennequin, dont il a bien voulu m'autoriser à reproduire aussi la musique.

## CHANSONS

SUR LA LEVÉE DU SIÉGÉ DE MÉZIÈRES PAR LES IMPÉRIAUX. ÉLOGE DU CHEVALIER BAYARD.

Vers la fin de l'année 1521, la ville de Mouzon ayant été surprise par les Impériaux, le comte de Nassau, qui marchait à leur tête, résolut de s'emparer de Mézières. Il espérait par ce moyen se faire un point d'appui au milieu de la France. Cette conquête semblait facile, car Mézières était à peine en état de desense; les fortifications tombaient en ruines; armes, vivres, soldats, tout y manquait; mais Bayard en était gouverneur. Aussi, le capitaine Grand-Jean Picart qui, du service de François ler, était passé à celui de l'empereur, disait au comte de Nassau: « Je voucrais qu'il y eût dans la place deux mille hommes de plus, et le chevalier Bayard de moins. »

Jean Picart avait raison, car Bayard, sommé de se rendre, répondit qu'il s'en garderait bien et que les corps entassés des ennemis seraient le seul pont par lequel il sortirait de la ville. Le siège commença donc et

<sup>(1)</sup> Page 105.

les Impériaux déployèrent contre la ville tous les moyens qui étaient en leur pouvoir; « ce n'étoit, dit Du Bellay, que » canonnades, que bombes, que boulets enflammés. » Bayard, abandonné par une partie de ses troupes, ne s'intimida pas, et résista pendant plus de six semaines, avec moins de mille soldats, à une armée de trente-cinq mille hommes et à une forte artillerie. Il imagina tant de ressources qu'il donna le temps au connétable de Bourbon et aux dues de Vendôme et d'Alençon de venir à son secours. Une lettre de François I à sa mère nous apprend comment ce prince accueillit cette nouvelle:

## « A MADAME,

- » Madame, tout à s'teure ynsi que je me vouloys mettre o lit, est arivé Laval, lequel m'a aporté la serteneté du levement du syége de Mésyères. Je croy que nos anemys sont en grant peine, veu la honteuse retrête qu'il ont fete: pour tout le jour de demayn, je soré le chemyn qu'ys prendront, et selon cela il nous fodra gouverner; et s'il ont joue la Passion, nous jourons la Vanganse. Vous suplyant, Madame, vouloir mander partout pour faire remercyer Dieu, car sans poynt de fote, il a montré se coup qu'il est bon Françoys.
- » Et fesant fyn à ma lettre, remettant le tout seur le porteur, pry à Dieu qu'yl vous doint très-bonne vie et longue.
  - » Votre tres-humble et très-obcyssant fils,

» Françoys. »

La défense de Mézières est un des plus beaux faits d'armes de la vie du chevalier Bayard, qui abonde en actions de ce genre. Aussi n'est-il pas surprenant que des chansons populaires en aient consacré le souvenir.

Les pièces que je reproduis ici sont copiées d'après les originaux conservés dans un volume de la Bibliothèque royale. Il en existe d'autres encore, ainsi qu'on peut le voir, dans nos indications bibliographiques.

## **CHANSONS**

## SUR LA PRISE D'HESDIN.

La veille de Noël de l'année 1521, François Ier avec son armée manœuvrait entre Douai et Valenciennes pour s'opposer aux troupes impériales; on apprit tout à coup que la ville d'Hesdin avait été presque abandonnée. Le roi envoya aussitôt le connétable de Bourbon avec ordre de s'en emparer. Voici comment Du Bellay rapporte cette expédition:

"Estant donc nostre armée remise ensemble en la plaine d'Artois, arrivèrent nouvelles que dedans Hé"din il n'y avoit aucuns gens de guerre; et en eut l'ad"vertissement monsieur de Vendosme, et que le lende"main se devoit faire une grande assemblée au dit lieu
"de Hédin, pour faire les nopces de la fille du receveur
"général d'Artois, soubs opinion que nostre armée fust
"encore de là l'eau. Par quoy le roy conclut d'y en"voyer en extrême diligence monsieur de Bourbon
"avecques la trouppe qu'il avoit amenée, et monsieur
"de Vendosme avecques son arrière-garde, et le comte
"de Sainct-Pel avecques les six mille hommes desquels
"il avoit la charge, lesquels partans d'Andinfer, qui

» estoit à trois lieues de Arras, encore que les pluies
» fussent continuelles, feirent telles diligence que ceux
» de Hédin, devant qu'ils sceussent le partement de
» nostre armée, la virent devant leurs portes. La ville
» soudain fut assaillie, laquelle, après avoir enduré qua» rante ou cinquante coups de canon, fut emportée d'as» saut. Et y fut trouvé un mer eilleux butin, car la ville
» estoit fort marchande, parce que de toute ancienneté
» les ducs de Bourgongne y avoient faict leur demeure
» principale (1). »

Tel est le fait auquel se rapportent trois chansons composées par les aventuriers français. On s'aperçoit aisément que les deux premières ne sont que la même pièce avec variantes et additions; il m'a paru curieux de reproduire une double version de ces chants populaires.

# **CHANSONS**

SUR LA BATAILLE DE PAVIE ET SUR LA CAPTIVITÉ DE FRANÇOIS 1<sup>ep</sup>.

La bataille de Pavie et la captivité de François Ier, que cette bataille entraîna, doivent être comptées au nombre des grands événements du xvi siècle.

Si le conseil des plus vieux généraux, de La Tremoille, de La Palisse et d'autres avait été suivi, ce désastre ne serait pas arrivé; l'amiral Bonnivet, principal moteur de cette bataille, ne racheta qu'à demi son imprévoyance en se faisant bravement tuer par les Lansquenets de

(1) Mémoires de Martin Du Bellay, liv. 1, année 1521.

Bourbon. Quant à François Ier, il se conduisit dans cette bataille comme un brave chevalier. On lit avec plaisir ces lignes écrites par Brantôme:

« Ce grand roy François donc, faisant ceste journée » l'office d'un bon capitaine et d'un brave guerrier, » donne si vaillamment dedans les ennemis que d'abor-» dade il tue de ses mains royales don Hernando Cas-» triota, illustre capitaine, descendu des roys de Macé-» doine; il tue encore de sa main l'alfier du comte de » Salme, qui estoit capitaine d'une compagnie d'Alle-» mans; et tua aussi dom Hugo de Cordona, alfier de » la compagnie de gendarmes du marquis de Pescaire. » Enfin là où donna le roy et sa trouppe furent mis en » pièces deux compagnies et la cavalerie de Bayières, » que Ferdinand, roy des Romains, avoit envoyé à l'em-» pereur son frère. Et ce roy avec sa trouppe esbranla » si bien la bataille de dom Charles de Lannoy et de » Bourbon, que si un chacun eut faict comme luy, et » M. de La Palice qui fit la première charge, la bataille » estoit gaignée pour le roy (1). »

Jacques de Chabannes, seigneur de La Palice, que les Espagnols appelaient souvent el capitan La Paliça grand mareschal di Francia, fut tué à cette bataille. Après avoir long-temps combattu, La Palice, privé de son cheval, se jetait à pied au milieu des Suisses, quand le capitaine Castaldo le fit prisonnier. En considérant ce beau vieillard, l'Espagnol reconnut à la richesse de son armure que c'était un chef de l'armée et qu'il en pourrait avoir une bonne rançon, quand un autre capitaine, appelé Buzarto, survint et prétendit partager cette prise avec Castaldo, qui s'y refusa: « Eh bien, dit l'autre,

<sup>(1)</sup> Capitaines illustres françois, t. 1, p. 229. François I..

ce ne sera ni pour toi ni pour moi, » et d'un coup d'arquebuse il cassa la tête au malheureux prisonnier. Chabannes avait assisté à toutes les grandes batailles livrées sous Charles VII, Louis XII, et François I<sup>1</sup>; à celle de Fornoue, en 1493; à Cerignole, en 1505; à Aignadel, en 1509; à Ravennes, à Guinegate en 1312 et 1513, à Marignan, enfin à plusieurs autres expéditions dans lesquelles il s'était toujours couvert de gloire.

Ce n'est donc pas sans raison que dans la chanson des aventuriers de France (voir la seconde chanson sur la bataille de Pavie) on le désigne comme un noble gens d'armes, et qu'il partage avec François I-- les honneurs de la complainte populaire.

La Palice ne fut pas le seul grand capitaine qui mourut à Pavie; ainsi La Tremoille, Bonnivet, Chaumont d'Amboise, Lambesc, le bâtard de Savoie, le maréchal de Foix et d'autres encore périrent avec lui. François Ier lui-même nous a laissé dans une épitre en vers l'histoire de cette bataille; il donne quelques détails sur la manière dont il fut fait prisonnier.

Et là je fuz longuement combatu Et mon cheval mort sous moy abatu. De hors du parc pensans sauver leur vie, Des nostres assez, estant peu lenr amie, Furent rompuz, prisonniers et desfaitz; Ceulz-là je nomme en vertu imparfaitz.

Le roi dit encore en parlant à la dame pour qui son épître a été écrite :

Assez souvent sy me fut demandée La myenne foy qu'a toy seule ay donnée, Mays nul ne peult se vanter de l'avoir.

## Il continue:

De toutes parts lors dépouillé je sus. Rien ne servit, desfense ny refus, Et la manche de moy tant estimée Par lourde main fut toute despecée. Las! quel regret en mon cœur fut bouté, Quant sans desfense ainsy me fut osté L'heureux présent par lequel j'ay promis Point ne fouyr devant mes ennemys! Mais, quoy! j'estoys soubz mon cheval à terre, Entre ennemis alors porté par terre, Dont ma deffense à l'heure ne valut : Contre mon gré aussi Dieu le voulut. Bien me trouva en ce piteux arroy, Exécutant leur chef le vice-roy. Quand il me vit, il descendit sans faille Affin qu'ayde à tel besoing me baille. Las! que diray? Cela ne veux nier, Vaincu je fus et rendu prisonnier; Parmi le camp en tous lieux fut mené Pour me monstrer çà et là pourmené (1).

Des poésies de toute nature nous ont transmis le souvenir de la malheureuse journée de Pavie. Je me suis appliqué à recueillir les chansons que nos soldats ont composées sur cette défaite. Des cinq pièces qui suivent trois leur appartiennent incontestablement. Je les ai copiées dans un volume imprimé au xvie siècle, intitulé la Fleur des Chansons. La quatrième est une complainte célèbre dont on répète encore quelques vers. Ainsi, l'on ne dit plus :

<sup>(1)</sup> Manuscrit de la Bibliothèque Royale, Poésies de cois I<sup>er</sup>.

Monsieur de La Palice est mort Mort devant Pavie.

Mais bien:

Mort de maladie.

Enfin la cinquième est remarquable et par le souvenir qu'elle consacre, et par le nom de François [er, qui en est l'auteur. Elle se trouve dans le petit recueil déjà mentionné précédemment de la Fleur des Chansons.

## **CHANSONS**

SUR LE CONNÉTABLE DE BOURBON.

Charles de Bourbon, connétable de France, a été l'un des personnages les plus fameux du xvi siècle. On sait qu'après avoir servi le roi avec un grand dévouement, irrité du procès injuste que la mère de François I lui intenta, il consentit à se lier aux ennemis de la France, et finit par s'enfuir auprès de l'empereur Charles Quint, qui, après lui avoir promis de le marier à Éléonore, veuve du roi de Portugal, se contenta de lui donner un corps de troupes à commander en Italie.

La duchesse d'Angoulème, dont le connétable de Bourbon avait dédaigné l'amour, eut tort d'entamer contre ce prince un procès honteux et qui eut pour résultat, en ruinant le connétable, de le décider à une alliance long-temps refusée; mais ce dernier fut plus coupable encore de céder à son dépit, d'écouter de perfides conseils et de prêter les mains à une conspiration

qui avait pour but le partage de la France entre lui, l'empereur et Henri VIII.

Étant parvenu avec beaucoup de peine à quitter le royaume, Bourbon arriva en Franche-Comté sur la fin de l'année 1525, où le cardinal de la Beaume le fit escorter; puis, gagnant le Trentin, il se rendit à Mantouc, où le duc son cousin lui donna un équipage; il vint ensuite à Plaisance, et y attendit les ordres de l'empereur Charles-Quint.

Bourbon ne tarda pas à s'apercevoir de la faute qu'il avait commise: du rang de premier prince du sang, de la charge de connétable de France, la plus importante du royaume, il descendit à un office de général pour l'empereur dans le duché de Milan. C'est en cette qualité qu'il assista aux revers des Français en Italie, pendant les années 1523 et 1524. C'est alors qu'il vit mourir avec gloire le brave chevalier Bayard et qu'il eut la honte d'essuyer les reproches de ce loyal serviteur.

En 1825, Bourbon fut un des principaux chess de l'armée qui vainquit François Ier à Pavie. Ayant appris le danger auquel était exposé le roi, il fit proposer au prince de se rendre à lui. François Ier déclara qu'il verserait jusqu'à la dernière goutte de son sang plutôt que de se rendre à un traître. Bourbon ne craignit pas cependant d'approcher le roi prisonnier. Celui-ci lui tourna le dos.

Malgré les revers dont la France était affligée depuis que Bourbon l'avait trahie, il n'en était pas plus heureux. Mal vu à la cour de Charles-Quint, qui n'avait pas tenu à son égard toutes les promesses qu'il lui avait faites, Bourbon voutut tenter la fortune. Il était parvenu à réunir autour de sa personne un grand nombre de ses amis; il avait aussi à son service heaucoup d'aventuriers, principalement des bandes italiennes et espagnoles fort aguerries; mais l'argent lui manquait. Ce sut alors qu'il prit la résolution de faire le siège de Rome, de s'emparer de cette ville, et de s'enrichir ainsi que son armée par cette audacieuse tentative.

Couvrant son entreprise des intérêts de l'empereur, Bourbon déclara à ses troupes que le pape ayant violé la trève devait être puni. Toutes ces bandes affamées de pillage et dévouées à leur général, approuvèrent ce dessein; dans les premiers jours de mai, Rome fut investie. Le 5, vers le soir, Monsieur de Bourbon, comme dit Brantôme, étant venu au-dessus du Belveder de Rome. plaça son camp, visita ses gardes et, ordonnant ses troupes pour le lendemain à l'assault, il les harangua pour la seconde fois. Il leur remontra aisément tous les avantages que la prise de Rome devait leur procurer; puis le lendemain, à la naissance du jour, vêtu d'armes blanches afin d'être mieux reconnu, Bourbon donna le signal. A peine avait-il monté deux échelons qu'un coup d'arquebuse le blessa mortellement. Il eut encore assez de force pour dire au capitaine Jonas, l'un de ses familiers, de le couvrir de son manteau, afin que sa mort ne fût occasion aux autres de laisser l'entreprise si bien encommencée, et il expira. Comme on le voit, ce n'est pas sans raison que dans la chanson des aventuriers on dit:

> Un coup d'artillerie Fut son dernier remort.

Chacun sait que l'armée du connétable s'empara de Rome et que, pendant deux mois consécutifs, la cité sainte eut à souffrir toutes les horreurs du pillage.

On assure que la mort du connétable excita encore

les handes audacieuses qu'il avait commandées, et que comme le dit Brantôme, « les soldats ayant desjà ony » le veut de sa mort, en combattirent plus endiablement » pour la venger, laquelle certes le fut très bien, car en » se mist à crier : Carne, carne, sangre, sangre, » sterra, sterra, Bourbon, Bourbon (1). »

Le sac de Rome a été le sujet de plusieurs chansons populaires. Deux de ces chants sont parvenus jusqu'à nous, et il en a existé un plus grand nombre; car je n'ai pas retrouvé celui que les aventuriers de l'armée du connétable répétaient, et dont Brantôme nous a seulement conservé quelques vers.

La chanson qui précède celles sur la prise de Rome et sur la mort du connétable se rapporte à une tentative que fit ce général contre la ville de Marseille pendant l'année 1824. Il avait regardé la prise de cette place comme facile : « Trois coups de canon, avait-il dit, amèneront ces timides bourgeois à nos pieds, les clefs à la main et la corde au cou. » Bourbon s'était trompé, neuf mille habitants de Marseille ou des campagnes environnantes se joignirent à la garnison et firent échouer les projets du connétable.

La chanson, qui paratt avoir été composée par quelques compagnons aventuriers, vante beaucoup le capitaine Rance, celui-là même dont parle Du Bellay dans ses Mémoires (à la fin du livre 11): « Le roy adverty du » chemin que prenoit le dit de Bourbon, depescha le » seigneur Rance de Cère, homme sort expert au fait des » armes, et avecques luy le seigneur de Brion et environ » deux cents hommes d'armes et trois mille hommes de » pied pour se mettre dedans Marseille. »

<sup>(1)</sup> Capitaines étrangers, discours vingtième.

La chanson parle encore des coups d'artillerie lancés par les Français contre les troupes alliées.

On rapporte en effet que, le marquis de Pescaire étant à la messe dans sa tente, un boulet de canon y entra, tua le prêtre qui disait la messe et deux gentilshommes de Pescaire qui l'entendaient. Bourbon accourt au bruit et demande ce que c'est : « Ce sont, répond Pescaire, ces timides bourgeois qui viennent à vos pieds, la corde au col et les clefs à la main (1). »

Brantôme nous a conservé cette chanson faite par les aventuriers, et il dit à ce sujet, en parlant de l'amiral de Brion:

- « Quand M. de Bourbon vint pour prendre Marscille, » M. de Brion y estoit dedans et y acquist beaucoup » d'honneur; aussi fust il très-bien assisté des habitans, » qui sont très-braves et vaillans gens, et de tout temps » immémorial ainsy que la ville est antique et noble et » des plus de la France.
- » Et s'y estoit aussi jetté dedans le seigneur Rance de » Cere gentilhomme romain de grand maison, brave et » vaillant, qui avoit sauvé de la desroute de l'admiral » Bonnivet, et ramené delà les monts trois mille bons » vieux routiers de guerre qui l'avoient longtemps » par delà les traisnée. Aussi M. de Bourbon ne crai-» gnoit rien tant que le dit Rance et ses compagnons, » te:lmoing le refrain de la vieille chanson des advantu-» riers de guerre d'alors (2). »

Je n'ai pas voulu séparer les trois chansons qui se rapportent au connétable de Bourbon; aussi ai-je

<sup>(1)</sup> Gaillard, Histoire de François I<sup>er</sup>, t. 11, p. 196, éd. in 8<sup>e</sup>.

<sup>(2)</sup> Brantôme, Capitaines françois, t. 11 des Œuvres complètes, p. 279.

placé auparavant celle qui a été composée en l'honneur de la victoire qu'Antoine dit le Bon, duc de Lorraine, remporta sur les paysans de l'Alsace. Ce prince, aidé de Claude, son frère, comte de Guise et duc d'Aumale, et d'un certain nombre de gentilshommes français, défit ces révoltés à Loupstein et à Chenonville, et les força d'évacuer Saverne, dont il s'étaient emparés. « C'étoient, » dit l'Art de vérifier les dates (1), des sectaires luthé- » riens, anabaptistes, vaudois, qui séduisoient le peuple » par le double appât de la liberté de religion et de » l'affranchissement de la servitude féodale. »

Cette victoire eut beaucoup de retentissement en France, et à Paris principalement; le parlement décida qu'il serait écrit aux deux frères princes de Lorraine pour les féliciter (2).

## CHANSONS

DES MARINIERS DE DIEPPE, SUR LE SIÉGE DE PÉRONNE PAR LES TROUPES DE L'EMPEREUR, SUR LE MARIAGE DE MADELEINE, FILLE DU ROI, ET SUR D'AUTRES ÉVÉNEMENTS DU RÈGNE DE FRANÇOIS I<sup>er</sup>.

Je n'ai que peu d'observations à faire sur ces différentes chansons. Elles sont pour la plupart consacrées au récit des événements divers qui ont signalé la lutte entre François I<sup>er</sup> et Charles Quint. Cette lutte est trop

<sup>(1)</sup> Art de vérisser les dates, édit. in-fol., t. 111, p. 57.

<sup>(2)</sup> Ibid., t. II, p. 793.

célèbre et trop bien connue pour que j'aie besoin d'en rappeler les faits principaux; aussi je me contenterai de quelques observations sur certaines de ces pièces.

La chanson qu'un compagnon aventurier composa à l'occasion des victoires remportées sur la mer par les mariniers de Dieppe est fort curieuse; elle se rapporte, je crois, aux expéditions qui furent entreprises pendant le cours des années 1554 et 1555.

Les trois pièces qui la suivent ont consacré le souvenir du siège de Péronne, que le maréchal de Fleurange sut faire lever aux troupes impériales avec une si grande habileté. Elles ont été composées par les aventuriers français, ainsi qu'on le voit au dernier couplet de la troisième de ces chansons:

Qui fist la chansonnete Ung noble adventurier Qu'au partir de Péronne N'avoit pas ung denier.

Ce qu'il y a de remarquable c'est qu'on y trouve les mêmes formes et presque les mêmes vers que dans la chanson sur le siège de Marseille, dont j'ai parlé précédemment. La gloire du maréchal de Fleurange y est fort exaltée, on y parle aussi beaucoup du comte de Dampmartin, qui fut tué en effet pendant les opérations de ce siège.

De même, Jehan Lescot, compagnon aventurier dauphinois, se déclare l'auteur d'une chanson fort curieuse relative à la campagne du Piémont.

Le caractère de la complainte populaire se retrouve encore dans la chanson composée sur le mariage de Madeleine, fille de François I<sup>e1</sup>, avec Jacques V, roi d'É- cosse. Cette alliance n'eut pas lieu sous d'heureux auspices. François Ier était au plus fort de sa lutte avec Charles-Quint; et les troupes impériales envahissaient une grande partie de la France. Aussi trouve-t-on dans les historiens fort peu de détails sur ce mariage. Cependant je lis dans les Mémoires de Martin Du Bellay, sous l'année 1836: « Le roy, dès-lors qu'il eut » donné ordre à Lion pour toutes les frontières de son » royaume, deslogea de Lyon; et sur le chemin au haut » de la montague de Tarare, entre le dit lieu de Tarare » et Saint-Symphorien, où y a un lieu qui s'appelle » La Chapelle, auquel lieu estant là au disner le vint » trouver le roy d'Écosse. »

Du Bellay, après avoir rappelé que ce roi amenait au secours de François Ier seize mille hommes, ajoute qu'il accourut en toute diligence pour ne pas manquer à la bataille que Charles-Quint alfait livrer. Il apprit en chemin la retraite des Impériaux: « Ce qui fut occasion » qu'il modéra sa diligence. Mais, continue Du Bellay, » le roy envoya au-devant de luy pour le haster et qu'il » laissast venir son train après; et trouva le diet roy » d'Écosse ainsi que j'ay diet cy-devant, à la ditte chapelle, au quel lieu il sut grandement recueilly du roy. » Et après plusieurs autres propos luy demanda l'une de » ses filles en mariage. »

Bien que François Ier vit dans ce projet des difficultés assez grandes à cause du roi d'Angleterre, il ne voulut pas cependant refuser Jacques V, « considérant la » franche volonté dont il avoit usé envers luy, considé» rant aussi l'ancienne alliance des deux royaumes de » France et d'Écosse, et que le père du dit roy estoit » mort en bataille pour le party du seu roy Louis dou» zième, ne luy voulut aussy plainement accorder, mais

» remist la chose en délibération d'entre eux deux après » que le dit roy auroit veu la dame. »

Cette entrevue sut, à ce qu'il paraît, savorable à la jeune princesse, car au commencement de l'année suivante, le roi étant à Blois, dit Martin Du Bellay, « sut conclu le » mariage du roy d'Écosse avec madame Madeleine et là » surent siancés, remiscs les nopces à saire à Paris. » Elles surent célébrées à Paris le 1<sup>er</sup> janvier 1537, dans l'église de Notre-Dame; le repas des noces, qui sut probablement la seule séte donnée à cette occasion, eut lieu dans le palais épiscopal.

Madeleine, née à Saint-Germain en-Laye le 10 août 1520, était la troisième fille de François I. Elle ne vécut pas long-temps dans cette sauvage Écosse, où elle vint si triste de quitter Blois, la cour, ses compagnes, et celui qu'on avait fait mourir méchamment et qu'elle regrettait avec tant d'amertume. Six mois après, le 2 juillet de la même année, elle mourut. Et cependant Jacques V, son mari, n'était pas un prince ordinaire. Plein de courage et d'habileté, il avait aussi de grandes qualités de cœur, et quelques historiens l'ont surnommé Jacques-le-Bon. On peut lire dans l'Histoire d'Écosse, par Walter Scott, plusieurs traits qui font honneur à ce prince (1).

La chanson sur le mariage de Madeleine est extraite d'un petit volume appartenant à la Bibliothèque royale. Il est intitulé: Le Recueil de toutes les sortes de chansons nouvelles, rustiques et musicales, et aussi ceux qui sont dans la déploration de Vénus; Lyon, 1555, in-52.

<sup>(1)</sup> Histoire d'Écosse, chap. xxiv, t. xxvi, p. 221 et suiv. des Œuvres complètes, traduites en Français par Defauconpret; Paris, Gosselin, 1836, in-8°.

Les aventuriers français ne se sont pas bornés à célébrer les différentes victoires auxquelles ils avaient pris part : ainsi, des quatre chansons composées sur la paix qui eut lieu en 1538, deux leur appartiennent. On y trouve un récit des cérémonies et des fêtes qui furent célébrées dans cette mémorable occasion.

Des huit pièces qui terminent l'histoire politique du règne de François I<sup>er</sup>, les plus curieuses appartiennent sans contredit aux compagnons aventuriers. Dans la première, il est question d'un certain *Da nobis*, gentil compagnon, pendu pour ses méfaits à Rouen, sans doute par suite de l'ordonnance de François I<sup>er</sup> dont j'ai parlé au commencement de cette notice.

Celles qui suivent ont été aussi composées par les aventuriers; elles se rapportent aux guerres qui eurent lieu en 1543 dans la Picardie et l'Artois. On y raille beaucoup le comte de Nassau et les Hennuyers qui combattaient sous ses ordres, du mauvais succès de leurs attaques; enfin ces chansons renferment des détails curieux au sujet d'une victoire remportée sur les Impériaux par les Français entre Saint-Pol et Béthune, auprès d'une petite ville appelée Fins. Du Bellay, en terminant le neuvième volume de ses Mémoires, parle des avantages obtenus par les Français dans cette guerre, mais il ne dit rien des faits constatés par les chansons dont je parle. Je les ai copiées dans un petit recueil appartenant à la Bibliothèque royale, d'après un exemplaire original imprimé en caractères gothiques et dont voici le titre en entier : s'ensuyt la rencontre ET DESCONFITURE DES HENNOYERS, FAICTE ENTRE SAINT-POL ET BETUNE, ET A LA JOURNÉE DE FIN, FAICTE DES HENNOYERS PAR NOZ GENS MIS A FIN ET MOULT FORT ANOYEZ AVEC LA SUMMATION D'ARRAS; ET SE

CHANTE SUR LE CHANT: HÉLAS! JE L'AY PERDUE CELLE QUE J'AYMOIS TANT. ON LES VEND A PARIS, EN LA RUE NEUVE NOSTRE-DAME, A L'ENSEIGNE DE L'ESCU DE FRANCE.

Les deux chansons sont précédées d'une pièce de vers écrite par l'un des aventuriers et qui contient le récit du combat. On y fait principalement l'éloge du capitaine de ces aventuriers, appelé Mailly; voici cette pièce, qui est assez courte:

Vive le roy et sa noble puissance, Venant en bruit, en triunsie et crédit; De par le Dieu qui a la congnoissance Des batailles, ainsi comme l'on dit; C'est Mars lequel eu ses faictz l'enhardy, Car tout partout de luy obtient victoire. Et mesmement de Pasques le vendredy Mailly en sit une neufve mémoire.

Entre Sainct-Pol et l'antique Bethune,
Dessus la terre de nos faulx ennemis,
Fusmes courir, comme est nostre coustume,
Trente chevaulx et deux cens et demy
Adventuriers, à quoy fusmes commis,
De par du bien et prismes bonne proye,
Vaches, chevaulx et villains du pays.
Nostre cas fait, retournames en voye.

Au point du jour Mailly, nostre capitaine, Ung bataillon fit faire à sa devise De ses gens à plaine compaignie, Puis sen alla rede comme vent de bise, A Contay, où est la forte église, Donner assault, combattre main à main; Ce oncques tel fort sans tret ne fut acquise Les maillotins sont drois passé Rommains. Quant vint au fort, one homme print tel peine Que fist Mailly pour bien escarmoucher; D'aultre costé capitaine d'enseigne Sur tous les autres se voulut avancer, Tant qu'il se fist par compaignons hausser, Depuis entra en une verrière, Le lieu conquit et monta au clocher; Tel homme doit bien porter la banière.

Incontinent, vecy la villenye
Et martingault qui commence à sonner;
A tous costez c'est droicte jacquerie,
Mais nonobstant ne laissasmes à mener
Nostre butin et plusieurs prisonniers;
Deux lieux de long nous donnèrent la casse
Tant que nous y convint la bataille donner,
Victorieus demourasmes en la place.

Vueillez sçavoir que en icelle bataille
Le marichal des logis tint la main.
Sus son cheval, decouvrant la chenaille,
Vint à dire icelluy Sainct-Romain:
Cappitaine, sans atendre à demain,
Chargeons sus eulx, ce n'est que villenie.
A ce mot les François aussi roide que daims
Sont retournay et de chere hardye.

Oncques Priant ne tous les filz de Troye
Telle prouesse ne passa par leurs mains.
Par quoy Françoys doivent avoir grant joye.
Il estoit bien dix contre ung du moins
Père, enfans, cousins germains,
Et Allemens qui leur pointe faisoient;
Saichez qui sont passez par mains
Et mis à mort, Dieu leur ame pourvoye!

Rememorés la prouesse et vaillance
Du capitaine qui est nommé Mailly;
Jamais lion ne batit à oultrance
Son ennemy comme a fait celuy;
Deux de ses frères avoit avec luy
Qui ont faict ser en icelle victoire,
Oncques bon sang ne peut failly;
A tout jamais il en sera mémoire.

Alors sergens, gens et officiers de bende Ce sont gettés à pied comme il fut dit, La picque au poing et affin que on l'attende. Ils ont acquis ce jour là bon credy. Ceux de Hedin furent à la boucherie. Bourguinons, ne soyez plus si hardy De vostre faict, ce n'est que mocquerie.

Le cronique sut fait et composé
Le jour saint Marc, environ minuyt,
D'un compaignon qui à mainte journée
En la guerre demene son deduit.
De rhétorique il n'est pas fort aduit;
Dont, s'il vous plaist, le tiendrez en excuse;
S'il a failly, point n'en fault faire bruit :
Peu faict chopper se ung homme ne se abuse.

La dernière des chansons politiques relatives au règne de François I<sup>er</sup> est une complainte satirique sur la mort de Philibert d'Orange, prince de Nassau, tué au siège de Florence, à peine âgé de trente ans. Brantôme a écrit son éloge dans la Vie des capitaines étrangers (1). Ce fut par dépit que ce prince devint l'ennemi de la France: « Estant venu trouver le roi pour luy offrir son

<sup>(1)</sup> Tome 1 des Œuvres complètes, p. 157.

» service, avec fort belle compagnie, le jour du baptême » de monsieur le dauphin, le roy n'en fist le cas qu'il » devoit; et mesmes que le logis qu'on luy avoit marqué » et donné luy fust osté et donné à un autre; grande » faulte, ajoute Brantôme, dont il partist fort mal con-» tent et de despit s'en alla trouver Charles d'Autriche, » qui fust du depuis empereur, pour s'offrir à luy, qui » ne le refusa pas. »

Le prince d'Orange, après que le connétable de Bourbon eut été frappé mortellement au moment d'assiéger Rome, prit le commandement des troupes; plus tard, il combattit souvent avec succès centre les armées françaises. Il ne faut pas être surpris si la fin malheureuse et prématurée de ce vaillant homme de guerre n'a fait qu'exciter la moquerie de nos soldats.

Parmi les indications de chansons historiques relatives aux règnes de Louis XII et de François Im qu'on rencontre dans les œuvres de Brantôme, j'ai recueilli quelques vers d'une complainte sur les amours du dauphin François, et sur la mort imprévue de ce jeune prince, qui fut, dit-on, occasionnée par le poison. Cet événement, l'un des plus lugubres du règne de François Ier, en est aussi l'un des plus obscurs. Malgré le supplice que le roi fit subir à Lyon au comte de Montecuculli, qui versa, au moins les juges le déclarèrent-ils ainsi, le poison dans la coupe du jeune prince, il est encore incertain si la mort de ce dernier fut violente ou naturelle. Brantôme nous a conservé le récit que l'on faisait à la cour de cet événement (1). Je regrette de n'avoir pu retrouver le texte complet de la chanson sur la maîtresse du prince, car il est certain qu'on y parlait de sa mort. Rien de plus

<sup>(1)</sup> Brantôme, Œuvres complètes, t. 11, p. 261.

bizarre que la réticence de Brantôme au sujet du nom de cette maîtresse, lui qui se vante de l'avoir eue pour cousine germaine, « fille de ma tante, dit-il, sœur de mon père (1). » C'était mademoiselle de l'Estrange, fille d'honneur de la reine, celle-là même dont Clément Marot a dit dans ses Étrennes:

A la beauté de l'Estrange,
Face d'ange,
Il donne longue vigueur,
Pourveu que son gentil cueur
Ne se change.

La chanson que j'ai rejetée à la fin du règne de François Ier est fort curieuse. C'est une suite de couplets dans lesquels l'humeur, la condition diverse des beautés les plus célèbres de la cour sont indiquées sous le voile d'une allégorie; on les compare chacune à une des constellations.

C'est principalement depuis les premières années du xvi siècle que la cour de France a mérité cette réputation de politesse et de galanterie qui l'a rendue célèbre chez tous les peuples de l'Europe. Une des causes qui ont le plus coutribué au développement de cet esprit de politesse, c'est l'usage qui s'est peu à peu établi de réunir à la cour un certain nombre de femmes, et de les attacher particulièrement à la personne des reines ou des princesses du sang royal.

S'il faut en croire Brantôme, Anne de Bretagne a établi l'usage que les reines de France fussent accompagnées d'un nombre plus ou moins considérable de dames chargées de les suivre partout : « Ce fut la première,

<sup>(1)</sup> T. II, p. 259.

\* dit-il, qui commença à dresser la grande court des 
» dames que nous avons veue depuis elle jusques à cest 
» heure, car elle en avoit une très-grande suite, et de 
« dames et de filles; et n'en refusa jamais aucune, tant 
» s'en faut qu'elle s'enquerroit des gentils hommes leurs 
» pères qui estoient à la cour, s'ils avoient des filles et 
» quelles elles estoient, et les leur demandoient. »

Malgré l'importance d'un pareil témoignage, il ne faut pas croire que la cour de nos anciens rois ait été complétement dépourvue de femmes. En attachant à sa personne tout ce que la noblesse comptait de dames illustres, Anne de Bretagne donna seulement plus de solennité à un usage depuis long-temps établi. Il suffit de parcourir les comptes de dépenses de la maison royale pour s'assurer que depuis Philippe-Auguste jusqu'à François I- plusieurs dames, prises dans la noblesse, accompagnaient toujours la reine. Le nombre, à vrai dire, n'en était pas aussi grand que sous Anne de Bretagne, Éléonore d'Autriche et principalement Catherine de Médicis. A cet égard, le témoignage de Brantôme ne doit pas être révoqué en doute. C'est, du reste, ce qu'il a voulu dire, comme le prouvent les détails fort curieux qu'il ajoute sur l'étiquette introduite par Anne de Bretagne dans le service particulier de sa personne.

Cette coutume, bien loin de se perdre sous les règnes suivants, no fit que s'accroître, et l'on sait tout le parti que l'astucieuse Catherine de Médicis en tira.

L'on s'était si bien plié à cette mode, que sans les dames et filles d'honneur de la reine, il semblait que la cour ne pouvait exister; ainsi Brantôme dit à ce sujet:

« Bien souvent ay-je veu nos roys aller aux champs,
» aux villes et ailleurs, y demeurer et s'esbattre quelques
» jours et n'y mener point les dames: mais nous estions

» si esbahis, si perdus, faschez, que pour huict jours que » nous faisions de sejour separez d'elles et de leurs beaux » yeux, ils nous paroissent un an et tousjours à sou-» haiter (1). »

Ce sut principalement sous le règne de François Ier que l'usage de réunir à la cour les semmes et les silles des plus grands seigneurs du royaume sut établi. Les habitudes galantes de ce prince et de tous esux qui l'environnaient en furent la principale raison. Non seulement il se complaisait dans les intrigues galantes, mais il aimait beaucoup à y voir les autres occupés. « J'ai « ouy conterà aucuns, remarque Brantôme en ses Dames » Galantes (2), qu'il vouloit fort que les lionnestes gen-» tils hommes de sa cour ne sussent jamais sans des » mattresses; et s'ils n'en faisoient, il les estimoit des » fats et des sots; et bien souvent aux uns et aux autres » leur en demandoit les noms et promettoit les y servir » et leur en dire du bien, tant il estoit bou et familier; » et souvent aussi, quand il les voyoit en grand arrai-» sonnement avce leurs mattresses, il les venoit accoster » et leur demander quels bons propos ils avoient avec » elles; et s'il ne les trouvoit bons, il les corrigeoit et » leur en apprenoit d'autres. »

Ceshabitudes, jointes au grand respect que François Ier voulut toujours qu'on cut pour les semmes, contribuèrent à développer pendant son règne cet esprit de politesse dont la bonne compagnie ne s'est jamais plus éloignée à l'égard des semmes.

Dans la chauson si bien appelée le C'el de la cour, toutes les femmes qui se signalerent par quelque intrigue

<sup>(1)</sup> Capitaines illustres françois, t. 1. François I..

<sup>(2)</sup> Discours vu, t, vn de l'édit, in-8°, p. 538.

sont désignées sous le nom d'une constellation; on trouve cette chanson dans le premier volume d'une collection fort curieuse de chansons historiques toutes relatives à la France du xvie au xvine siècle. Cette collection, composée de trente cinq volumes in-folio, après avoir été formée avec beaucoup de soin par le ministre de Louis XVI, M. de Maurepas, fait partie du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque royale.

A la marge des différentes pièces de cette collection, on lit de petites notes historiques dans le genre de celles que je reproduis au bas des couplets du Ciel de la cour. D'après ces notes, le séraphin du seizième couplet serait le cardinal de Lorraine. Les lignes suivantes, que je copie dans les Dames Galantes de Brantôme, pourront faire juger si ce prélat méritait de figurer dans cette chanson.

"J'ay oui conter que quand il arrivoit à la cour quelque belle fille ou dame nouvelle qui fust belle, il la
venoit aussi tost accoster, et l'arraisonnant, il disoit
qu'il la vouloit dresser de sa main. Quel dresseur! Je
crois que la peine n'estoit pas si grande comme à
dresser quelque poulain sauvage. Aussi pour lors disoit-on qu'il n'y avoit guères de dames ou filles résidentes à la cour ou fraischement venues qui ne fussent
desbauchées ou atrappées par son avarice et par la
largesse du dit cardinal; et peu ou nulle sont-elles
sorties de cette cour femmes et filles de bien. Aussi
voyoit-on pour lors leurs coffres et grandes garderobbes plus pleines de robbes, de cottes, et d'or, et
d'argent, et de soye, que ne sont aujourd'huy celles
de nos reyncs et grandes princesses (1).

<sup>(1)</sup> Dames Galantes, tome vii, p. 539 des Œuvres complètes.

## REGNE DE LOUIS XII.

I

## BALLADE

SUR LA PRISE DE GÊNES, PAR JEAN D'AUTON.

1506.

- 1 Les Genevois, de leur propre nature,
  N'ont foi ni loi, si ce n'est d'aventure
  Par feintise, qu'on ne doit soutenir.
  Jà tant de fois ont mis à la rupture
  Leurs promesses, qu'il n'y a créature
  Raisonnable qui s'y veuille tenir;
  Voire et cuident par force entretenir
  Leur bon crédit, et mener leur affaire,
  Sans le devoir et tribut vouloir faire
  A vous, sire, ne à droit vous supplier;
  Mais s'ils sont forts, pour leur effort défaire,
  Leur force faut par force humilier.
- 2 L'historiale et prouvée écriture, Nous montre assez, et fait claire lecture De leurs faux tours, dont nous dut souvenir : Sur nos gens lors firent déconfiture

En leurs détroits, sous ombre et couverture De leur vouloir aider et subvenir. Le roi Louis les sut bien prévenir, Quant en enfer ordonna leur repaire; Au roi Charles tinrent parti contraire; Puis les voyez contre vous rallier. Que reste plus? pour venir au parfaire, Leur force faut par force humilier.

- Un tel échec et si amplé ouverture,
  Qu'on y puisse sûr aller et venir,
  Sans leur laisser ni vivres, ni pâture,
  Place, ni fort, or, argent, ni voiture,
  Tant qu'il en soit mémoire à l'avenir,
  Et que tous ceux qui les verront punir,
  Aient tout temps crainte de vous méfaire;
  Mais au surplus qui voudroit satisfaire
  A son défaut, il faut tout oublier;
  Aux rebelles qui ne se voudront taire,
  Leur force faut par force humilier.
- 4 Prince, à la fin qu'on y soit à refaire, Prenez tous ceux qui ont voulu forfaire, Et les faites bien baguer et lier, Pour les traiter comme il vous pourra plaire, Et en faire des autres l'exemplaire; Leur force faut par force humilièr.

Une autre fois adviendroit de léger, Que par défaut de les bien corriger De leurs délit, dont ils en ont fait tant, Que leur vouloir seroit prêt et content De faire un tour pour vous endommager. Si à ce coup ne les faites ranger A la raison, il est bien à songer Qu'ils en feront encore bien autant Une autre fois.

Puisque autrement on ne s'en peut venger, Châtiez-les ores pour abréger, Un coup pour tous, en vous y ébatiant. Et cela fait, sayez assûr de tant Qu'eux et autres douteront le danger Une autre fois.

11

## CHANSON

SUR LA CONVALESCENCE D'ANNE DE BRETAGNE.

Ce sont les vingt-quatre couplets de la valetude et convalescence de la royne très-chreatienne madame

Anne de Bretagne, deux fois royne de France.

1512.

En temps obscurs, de pitoyable et merveilleuse perplexité, je vois au pourpris royal de Bloys deux trèshaultes et très-nobles princesses, de grandeur spectable et magnificence incrédible, dont une sembloit estre mère, et l'autre fille, toutes deux également dolentes en semblance, et de trouble maintien. Lesquelles, après avoir fœminement jetté plusieurs exclamations piteuses avec interjections confuses (toutesfois en bruit taciturne), finalement raffermèrent leurs voix et rasséirent leurs habitudes par plaincte modérée, facile à entendre; et se mirent à genoux, joingnanz les mains au ciel, puis par xxiiij coupletz différentz en résonance armonieuse, exprimèrent la très profonde doléance de leurs cueurs, comme en manière de psalmodiation par répétitions alternatives.

#### FRANCE.

1 Vray Dieu du ciel dont le pouvoir ne fine,
Dieu qui forma l'humaine créature
A ta semblance digne,
Escoute-moy par ta grâce bénigne:
Car mise suis en grande desconfiture,
Et mortelle ruyne,
Si ton so'eil à ma bonne adventure
N'esclarsist ma bruyne.

#### BRETAGNE.

2 O mon vray Dieu, dont le pouvoir ne fine, Dieu qui resplends en l'ordre seraphine Sur toute essence pure, Las! prends de moy aujourd'huy soing et cure, Ou autrement tout bien de moy décline; Et fauldra que j'endure Tous les malheurs que de faire est encline La mort cruelle et dure.

#### FRANCE.

3 Royne des cieux, pleine de toutes graces! Regarde-nous en ces régions basses, Et ton cher filz supplie

Que le fier dard de la mort rompe ou plye,

A tout le moins retarde aucune espaces,

Et si retienne en vie

Nostre royne Anne, à mortelles menasses

Durement asservie.

### BRETAGNE.

Vierge sans per, au moins que j'en mendie Trente ou quarante brasses,
Ce sont tant d'ans qu'encor vivre tu faces
Celle qui toute à t'aimer se dédie.
Ses forces sont jà lasses
Mais il n'est rien que te nye ou desnye
Ton filz, si tu l'embrasses.

#### FRANCE.

Sainctes et sainctz, nobles vierges celiques,
Vefves et continentes,
Offrez à Dieu requestes pertinentes
Dont on voirra les exploitz mirifiques
Car maintes gens et gentes
Sçavent qu'elle a voz maisons magnifiques
Rendu plus réfulgentes.

### BRETAGNE.

6 Hélas! oyez noz prières présentes,
De toute faincte ypocrisie exemptes
Sainctz confès catholiques,
Et vous, martyrs, desquels maintes reliques
Elle a orné de beaultez excellentes.
Voyez les maulx publiques

Et destournez nos personnes dolentes D'injures tant obliques.

#### FRANCE.

Peuple françois, o très franche noblesse,
 Si ce malheur trop apparent nous blesse,
 Plus grand mal devons craindre.
 Par quoy nous fault nos cueurs mesmes estraindre
 De prier Dieu que ceste paour nous cesse
 Et noz larmes espraindre.
 Car grand douleur poursuit nos princesses
 Pour ses vertus estaindre.

#### BRETAGNE.

8 Franc Breton noble, à qui la mort veult taindre
Le blanc en noir et trop au vif attaindre
Ton cueur par grand'aspresse,
Faictz de tes yeux une fontaine expresse,
Et garde bien là dedans y remaindre
Fors douleurs et tristesse;
Mais toutesfois ains que du tout se plaindre
Espérance est maistresse.

#### FRANCE.

9 Or priez donc, vous, nobles virginettes, Enfans d'honneur, toutes personnes nettes, Vierges sans taches et sacrées nonettes, Suppliez Dieu de cœur et de pensée. Entendez-y, pucelles mignonettes, Offrez à Dieu piteuses chansonnettes; Allez nuds piedz, ô mères honnestes Sur l'herbe verd, sur sablon et chaussée.

#### BRETAGNE.

10 Fæminin sexe, aussi doulx que rosée,
Hélas! par vous suit la face arrosée
De mainte larme en amour embrasée
Pour vous jecter du péril où vous estes;
Car si la mort jà preste ou disposée,
Ruoit son dard où droict prend sa visée,
En dueil sera la vostre vie usée
Et n'eustes oncq tant de maulx ny molestes.

#### FRANCE.

11 Sexe viril, Françoys, Breton, Latin,
Priez à Dieu, tant au soir qu'au matin,
Qu'Atropos face autre part son butin,
Et cherche proye ailleurs que sur noz lieux.
Tous, moyne et carme, hermite ét augustin
Religieux, prescheur observantin,
Et prebstre et clerc, chanoyne et célestin,
Faicles chascun endroiet soy qui myeux myeux.

#### BRETAGNE.

Mettez-vous-y trestous, jeunes et vieulx,
Priez du cueur et larmoyez des yeux
Pour la meilleure qu'on ayt veu soubz les eieulx
Depuis qu'Hélène engendra Constantin;
S'ores la prend le puissant Dieu des dieux,
Vous nous verrez advenir des maulx tieulx
Que de cler sang courront aval les rieulx,
Par ce meschef soubdain à repentin.

### FRANCE.

13 Vostre roy plore (ô noble sang de France)
D'un cueur piteux, de loyale souffrance;

Percé de dueil au vif et à oultrance; Secourez-le, soyez-lui compassibles. Sa fille aisnée en a telle desplaisance, Comme elle doibt par naturelle usance; L'autre fort jeune est encore en enfance Qui ne cognoist les meschefz tant nuisybles.

#### BRETAGNE.

14 A! francz Bretons, par tous moyens possibles
Veillez en pleurs et larmes indicibles;
Ne soyez plus joyeux, gays, ne risibles
Tant que sachez que soit à délivrance
Vostre princesse ayant douleurs sensibles
Au médecin du tout incognoscibles,
Mais à Dieu seul cogneues et visibles
Qui donner peut salut et recouvrance.

#### FRANCE.

Voy tes subjectz estonnez, esbahis,
De tes douleurs dont ils sont envahis
Et comme toy en portent peine et dueil,
Couchez en terre aussi platz que plays
Crient à Dieu: Ah! sire Dieu, trahis
Nous sommes bien; nous as-tu tant hays
Que tu nous oste à chascun son autre œil?

#### BRETAGNE.

16 Royne bénigne, et nostre doux recueil,
Plust or à Dieu qu'il en fust à mon vueil
Et que des miens passer le mortel seuil
Deussent grant nombre aujourd'huy qui sont vifz,
Et je te veisse en royal appareil

Luysant au monde ainsi qu'un beau soleil, Comme autrefois t'ay veu à mon devis.

#### FRANCE.

17 Tu monseigneur, hault espoir des Françoys;
O duc Françoys,
Des grandz princes le choys,
Seconde fleur des plus nobles du monde,
Vois or comment on se lamente à Bloys
Bien l'apperçoys;
Dont certes tu reçois
Après le roy peine extrème seconde.

#### BRETAGNE.

18 Ce danger grand qui sur nous deux se fonde
Sur luy redonde
Et trouble la clere unde,
Voyant sa mère en dangereux destroictz,
Voyant pâlir sa perle clere et ronde,
Qu'en luy abonde
Une pitié parfonde,
Certes son cueur faictz ses naturels droictz.

#### FRANCE.

19 Despoulle-toy de fleurs et de verdure,
Si ceci dure,
Et prend nostre vesture,
Printemps nouvel, entrant au mois de mars.
Trop hayrons-nous ta verde floriture,
Si ta figure
A si mauvais augure,
Qu'à ton venir mort nous jette ses dardz.

## BRETAGNE.

De toutes pars.

De toutes pars.

Laissez vos chantz gaillardz;

Et lamentez en très-piteux murmure,

Jusques tant que jeunes et vieillardz,

Pasteurs en parcz,

Gendarmes et souldartz

Ne doubtent plus ceste mortelle injure.

### FRANCE,

21 Ne flotte plus, ne reflotte, la mer,
Si cest amer
Que nul ne doiht aymer,
N'est avant hors de ma triste mémoire.
Poissons nageantz, laissez-vous tous pasmer
Et abismer
Sans plus d'eau humer
Si ce mal tombe au grand fleuve de Leire.

### BRETAGNE.

22 Si la royne ist de ce val transitoire,
Honneur et gloire
Autant qu'on peut croire
Adieu vous dict pour mon dueil exprimer.
Adieu clémence et vertu donatoire,
Pltié notoire
Aulmosne méritoire
Et tous les biens qui sont à estimer.

#### FRANCE.

23 Bretagne, fille, ayons en Dieu siance, Car ma créance Encline à espérance;

Tant unt nos gens faict prières et veux.

Dieu tout puissant poise tout en balance;

Mais quand sa lance

A nous punir s'avance,

Pitié le rend vers ses servantz piteux.

### BRETAGNE.

Touche à nous deux;

Mais si Dieu glorieux

Vouloit monstrer sa grand resplandissance
Son nom haultain, son nom victorieux

Feroit heureux

Maintz pauvres langoreux

Qui jà de paour n'ont vertu ny puissance.

### 111

# FRAGMENT D'UNE CHANSON

COMPOSÉE PAR LES AVENTURIERS SUR LA DÉROUTE DE NOVARRE.

1513.

On lit dans Brantôme, t. 1, p. 83 des Grands Capitaines françois:

«Si ne fust-il (le roi Louis XII) trop content du dit » M. de La Trimouille après sa desroute de Novare et de » l'appointement qu'il fist à Dijon avec les Suisses, que » le roy desapprouva, et pour le commencement ne le » voulut point tenir; toustes sois, après avoir bien pesé " le tout, et que pour chasser son ennemy il ne saut " nullement espargner un pont d'argent, quoi qu'il aille " un peu de l'honneur. Les Avanturiers françois en firent " une chanson qui commence ainsy:

Holà! holà! dict La Trimouille,
Le roy est-il vostre amy?

— Ouy, ouy, mon capitaine,
Car il n'est pas nostre ennemy.
Mais nous voulons le comté d'Ast
Et le chasteau de Milan aussi,
Et des escus quatre cent mille
Pour retourner en nos pays.

— Vous avez vos fiebvres quartaines
Avec force coups de lance
Pour vous chasser en vos pays.

IV

LES LANSQUENETS A CAEN.

Ballade caennaise.

1514.

4 Gens obstinez, d'étrange nation
Et d'une vie abominable et vile,
Cuidiez-vous par obstination,
Mettre sous pieds de Caen la bonne ville
Qui de long-temps a liberte civile?
Et maintenant vous troublez les Canais!
Fuycz-vous-en, ords, vilains Lansquenets.

- 2 S'on a souffert de vous dedans Bayeux, A Argentan, à Sès, ou à Falaise, Pas ne s'ensuit que dans les autres lieux Vous dominiez et faciez à votre aise. Ne sommes mie à traicter, n'en desplaise, Comme foireux ou comme des quenets. Fuyez-vous-en, ords, vilains Lansquenets.
- Vous estes ords, puans, paillards, gloutons, De vostre païs déboutez et banis; Et de Naples portez les gros boutons, De quoy nos lits et couches sont honnis; Comme pourceaux vous traictez en vos nids, De vostre estat tous sont plus ords que nets. Fuyez-vous-en, ords, vilains Lansquenets!
- 4 Vostre venir estoit assez plaisant,
  Mais le maintien vostre vouloir descouvre;
  Vostre partir a esté deplaisant.
  Pourquoi concluds qu'en la fin on loue l'œnvre;
  Si dedans Caen jamais pour vous porte ouvre,
  Mieux vous vauldroit a estre morts que nez.
  Fuyez-vous-en, ords, vilains Lansquenets!
  - Prince! ils beuvoient chascun vingt pots de bière Et nostre vin ils ont beu à canèz. Cidre, cervoise, tout passe par l'herbière. Que vous puissiez de bref gésir en bière! Fuyez-vous-en, ords, vilains Lansquenets!

٧

#### BALLADE

ENVOYÉE PAR MAISTRE JEHAN MAROT

A MONSEIGNEUR LE DUC DE VÂLLOIS (FRANÇOIS 1°),
LORSQU'IL FUT RETENU EN SON SERVICE.

1514.

Puisqu'ainsi est, très-illustre seigheur,
Qu'il vous à pleu me faire cest honneur,
Grace et bienfaict, que de me retenir
L'un de voir seriz, dont me sens le myneur,
Graces vous rens, car ce m'est tant bonheur
Que de meilleur de pourrois obtenir,
Ces jours passez, teperant advenir
Joye après deuil. J'ay erlé par hahan :
Post l'encèras ego spero lucem.
Ainsi que Job souffrant mauix à planté,
Et qu'il soit vray il y a près d'un an
Que demeuré jé suis nud comme Adam,
Mince de biens et povre de santé.

Dès lors que mort print des dames la fleur, Que France encor regrette en souvert pleur, Mez sens perdiz puissance et contenir, Car povreté, nécessité, malheur Et maladie à la triste couleur Malgré mes dons vindrent m'entretenir, Et d'avec moy lyesse forbannir. Lors eussiez veu le povre maistre Jehan Plus estonné que n'est ung chahuan De tous oyseaulx batu et tourmenté; J'avois le teint de couleur d'esperlan Plus maigre et sec que les jambes d'un pan, Mince de biens et povre de santé.

Mais Dieu voyant que l'amère liqueur

De pevreté n'a socu matter le cueur

Et qu'espérance ay eu en souvenir,

Saichant aussi que comme belliqueur

Garny d'espoir suis demeuré vainqueur,

A fait santé par devers moy venir,

Et a chassé jusques au revenir

Infirmité plus jaulne que safran.

Dont, monseigneur, j'espère mesouan

Bien vous servir de cueur et voulenté.

Et crier tant : Malheur, va-t'en, va-t'en,

Que ne seray (vous aydant) comme antan

Mince de biens et povre de santé.

Prince excellent, plus beau que le dieu Pan, Franc, libéral comme le pellican, Je vous supply, par vous soyt debouté Malheur maudit qui tant m'a fait de tan; Afin que plus ne soye en son carcan, Mince de biens et poyre de santé.

**V**·**J** 

#### RONDEAU

DU DIT MARROT A MON DIT SEIGNEUR LE DUC DE VALLOIS.

1514.

En bon estat long temps a ne peuz estre, Je ne scay s'il tient à moy ou au prestre, Mais tant y a cela, cognois-je bien, Que je ne puis trouver aucun moyen De recevoir soit en église ou cloistre.

La croix s'enfuit et ne veut apparoistre

Devant mes yeulx, mais, vray Dieu, que peut-ce estre?

Car une fois je me sens crestien

En bon estat.

Pour ces raisons, mon hault seigneur et maistre,
Fleuron de lys que l'ermyne fait croistre,
Espoir françois, des Bretons l'entretien,
Je vous supply que me faciez ce bien
De me couscher en voz papiers, et mettre
En bon estat.

## REGNE DE FRANÇOIS 1er.

1

### CHANSON

### DES AVANTURIERS ENGAGÉS AU SERVICE DU ROI DE FRANCE PAR PIERRE DE NAVABRE.

- 1 Tous compaignons avanturiers,
  Qui sommes partis de Lyon
  Pour aller sur la mer salée,
  Pour acquérir bruit et renom,
  En Barbarie nous irons
  Contre ces mauvais mécréans;
  Mais devant que retournions,
  Nous leur aurons donné mal an.
- Du roi a la commission
  De mener sur la mer grant guerre
  Et amasser des compaignons.
  Le tour qui nous fist n'est pas bon,
  Car nous sommes très mal nourrys.
  Pour l'amour du roy l'enduron,
  Puisque la foy luy ons promis.

- Nous en irons à la Romaigne,
  Par devant le pape Léon,
  Qui nous donra la pardonnance,
  Car autrefoys servi l'avon.
  L'année qui vient, nous espérons
  Que sur la terre aura bon bruyt.
  Jamais sur la mer nous n'yrons,
  Si rechappons ce coup icy.
- Quant m'y souvient de la poulaille
  Que mangier soulions sur les champs,
  En vuydant barris et boteilles,
  En nous y donnant du bon temps.
  Et nostre hoste allions batant
  Quant ne nous donnoit de-bon vin;
  Cher nous est vendu maintenant,
  Manger il nous faut du biscuit.
- Au port de Ligorne arrivez;
  Et si estions grant compaignie,
  N'avions ne maille ne denier.
  En jouant les cartes et les dez
  Nostre argent nous est bien failly,
  Les poux que j'avons amassez
  De les tuer c'est bon déduit.

II

#### CHANSON

DES AVANTURIERS DE FRANCE SUR LE DÉPART DU ROI POUR LA CONQUÈTE DU MILANAIS.

1515.

- 1 Le roy s'en va delà les mons, Le roy s'en va delà les mons. Il menra force piétons, Ils iront à grant peine, L'alaine, l'alaine, me fault l'alaine.
- 2 Les Espaignolz nous vous lairrons,
  Les Espaignolz nous vous lairrons;
  Le roy de France servirons;
  Nous en avons la peine,
  L'alaine, etc.
- 3 A noz maizons a ung mouton,
  A noz maisons a ung mouton;
  Tondre le fault en la saison
  Pour en avoir la laine,
  L'alaine, etc.
- 4 M'amie avoit nom Jhaneton, M'amie avoit nom Jhaneton;

Point n'y avoit de laine, L'alaine, etc.

5 Celuy qui fist ceste chanson, Ce fust un gentil compaignon Vestu de laine. L'alayne, l'alaine, my fault l'alaine!

#### III

## 1re CHANSON SUR LA BATAILLE DE MARIGNAN.

Chanson nouvelle des Suyces sur la bataille de Marignan,

et sur la teneur de : Venez au pont de pierres, Brughelins et Gantois.

- Qui tant font du grobiz,
  Ils ont laissié leurs lices,
  Leurs vaiches et brebiz,
  Venanz pères et filz
  Sur le franc roy de France.
  L'argent du crucifix
  Les mist en ceste dance.
- 2 Ce fut quant pape Jule
  Les fist ses protecteurs,
  Les nommant par sa bulle
  Des princes domateurs,
  De l'Église recteurs,
  Et de la sainte ligue
  L'empire et les trompeurs;
  Au roy firent la figue.
- 3 Leur conductier se clame Cardinal de Syon, Qui fait bruyre sa fame Jusqu'au mont de Syon.

Il a fait maint sermon
Pour unir ces bellitres,
Tant qu'a trouvé façon
D'avoir chappel et mittres.

- 4 Par Monferra passèrent, En Ast vindrent après. Marraboys y trouvèrent, Buvans nostre vin frès. Eux ensemble à grans tretz En emplirent leurs gaves, Et pour l'avoir plus près Couchirent en noz caves.
- Quatre mois embuscha
  La gent marrabesane,
  Maint bon homme y torcha.
  Aux femmes n'attoucha,
  Montault scet de leur stille,
  Car ung d'eulx embrocha
  Le curé de la ville.
- A mangié maint poullet
  La gent marrabesane
  Et baillié maint soufflet.
  Piz est que ung, s'il vous plet,
  Caballieros grant maistre,
  Par faulte de mulet
  Vint chevauchier le prebstre.
- 7 D'Ast se partirent Suyces, Quant eurent rasibus Embourré leurs pellices De melons et cabus.

Or feront ragibus
Sur le roy qui s'avance,
Et feust il Belgibus
Trouver l'yront en France.

- My mater Monceniz;
  My mater Monceniz;
  My brusler la Champagne,
  My squarcer fior de liz,
  My pigler San-Denyz,
  My scacer roy Francisque
  My voler qu'à Paris.
  Tout spreke à la todisque.
- 9 Vers Piémont et Saluces
  S'addressent à grans flotz,
  Garniz de poulz et puces
  Mieulx que de cavalotz.
  Leurs tabours et fiflotz
  Par tout ont ouverture;
  Pynerol jusqu'à los
  En senty la poincture.
- Mais mal l'ont retenu,
  Car maulgré leur visaige
  Françoiz l'ont obtenu.
  Le roy deçà venu
  Leur fist telle vesarde
  Que bien cussent vollu
  Tourner à sauvegarde.
- 11 A Villefranche vindrent
  Marraboys joindre au pas,
  François là les surprindrent
  A l'heure du repas.

Eschapper n'en sceut pas Seigneur Prospre, leur maistre; Lui et ses sattrapas Payeront la menestre.

- 12 Suyces lors s'esmâyrent,
  Si se sont deslogiez;
  Saigement se retirent
  Tous ensemble arrengiez.
  Comme chiens enragiez
  Sur Chivas se vengièrent;
  François les ont chargiez,
  A Milan se cachièrent.
- Messaiges ont trammiz
  Au roy qu'il se recorde
  Qu'ilz feurent bon amiz.
  Encor le seront-ilz,
  Se pour argent ne reste,
  Si que tout fut remiz
  Et la peccune preste.
- 14 O franc roy; në të fye
  De ces Suyces, faulx gars;
  Car leur foy, je t'affye,
  Ne vault pas deux lyafs.
  En jouant de leurs ars
  Ung tour la practicquérent,
  Du Milanois fringars
  Leur couraige monstrèrent.
- 15 Trente mil youerliques,
  Oultre ceux de Milan,
  Vindrent, traynnant leurs piuques,
  Tout droit à Marignan,

Cuidans secretement
Trouver gaulx en surprinse;
Mais on a ben souvent
Oy corner sans prinse.

- Cornans comme vachiers,
  Françoys les recoeillirent
  A guise de bouchiers.
  Landsknects, aventuriers
  Si bien les enlardèrent
  Que le moins deulx entiers
  A Milan retournèrent.
- 17 Vingt mil et davantaige
  De ces Suyces mastins
  Sont remaiz en hostaige
  Autour de ces haultins.
  Plus ne buvront noz vins,
  Gaulx ont percié leurs trippes,
  Au deable les quattrins
  Qu'ils eurent en leurs gippes.
- Deux mil d'eux, en fuyant,
  Feurent ars en ung cloitre,
  Cuidans estre à garant.
  Pou feust le demourant
  Se le roy à sa gloire
  Eust esté consentant
  De suyr la victoire.
- 49 Leur cardinal s'en tricque.
  Qui remaint là son dan,
  Plus n'y vault sa praticque
  De preschier à Milan,

Laissant Maximian
Deffendre la fortresse;
Mais ne la tint pas l'an,
Car trop eut grande oppresse.

Chasteau, peuple et cité,
Du roy qui lui pardonne
Sera bien appoincté,
Et par trop mieulx traicté
Qu'en celle brouderye;
Oultre monts est troté
Vers France et tyre vye.

IV

#### 2° CHANSON

### SUR LA BATAILLE DE MARIGNAN.

Chanson nouvelle de la journée faicle contre les Suysses pour le très-victorieux roy de France Françoys I<sup>ev</sup>, roy de ce nom, sur le chant de Gentil Promoguet.

1515.

1 Qui vous esmeut, Suysses,
Venir contre la loix,
Et branler droit vos picques
Contre ung si noble roy?
Vous feistes le pourquoy,
Avez perdu la gloire;
Gens sans droit et sans foy
Jamais n'auront victoire.

- Vous ont rendu confits,
  Quant de paix et justice
  Avez fait les reffus.
  On cognoit les abus
  Qu'avez fait contre France;
  Mais Dieu, qui est lassus,
  En a fait la vengence.
- Mal feistes le devoir,
  Attendu la richesse
  Que vous deviez avoir
  Pour tuer la noblesse
  De France, qui vous blesse,
  Et met en déshonneur.
  Gens faillans de promesse
  Jamais n'auront honneur.
- 4 En criant: France, France
  Entendistes la voix
  Et sentistes la lance
  Du nuble roy Françoys,
  Qui chargea plusieurs loys
  Sur vous d'estoc, de taille,
  Tellement que deux fois
  Perdistes la bataille.
- Mieux eut valu la hayre
  Pourter pour voz harnoys
  Que crier: Haire, haire,
  Et mourir soubz voz bays,
  Le jour de Saincte Groik.
  Ou dira pour memoyre
  Que contre les Françoys
  Perdistes la victoire.

- 6 En tout est abolye
  La réputation
  De vous en Italye
  Et aultre nation.
  Le cardinal Syon
  A failly à son compte;
  Mais pour solution
  A près orgueil vient honte.
- 7 Suysses et cantons,
  Bien estes escornez,
  Chantés en divers tons
  Pour vos mors et cornez;
  Car bras, testes, corps, nez
  Furent hachez d'espée.
  Ceux qui ne sont pas nez
  Maudiront la journée.
- Des princes et des roys;
  Vous estes grans vanteurs
  Et fiers, plain de desroys.
  Trop vous ont les Françoys
  Nourris et supportez,
  Mais par le roy Françoys
  Vous estes bien domptez.
- 9 Françoys, roy magnifique,
  Prince victorieux,
  Qui maint canon et picque
  Avez veu de vos yeulx,
  Rendez graces aux cieulx
  Dont vient toute victoire;
  Tousjours serez heureulx
  Se à Dieu donnez gloire.

V

#### 3° CHANSON

#### ·SUR LA BATAILLE DE MARIGNAN.

1515.

Chanson des Aventuriers sur les Suisses.

On lit dans Brantôme, Discours xLv, art. de François Ier:

"Une chose rare et peu advenue advint en ceste ba" taille, car les Suisses ne se contentans du combat du
" jour précédent, que la nuit par trop tost avoit inter" rompu et que François et eux estoient logez et couchez
" quazi pesle mesle, de fort grant matin vindrent à re" commencer et à donner mieux jusques à nostre artil" lerie; mais ils furent si bien receus des nostres qu'ils
" furent bravement repoussez et taillez en pièces sur le
" champ environ dix à douze mille; et le reste se sauva
" comme il peut avec leur général, le cardinal de Sion:
" en quoy ils ne firent ce qu'en dict une vieille chanson
" des adventuriers de ce temps:

De Milan par un homme,
Tout droict à Marignan
Vous aurez la bataille.
Ouy, sire, en bonne foy,
J'ay veu partir les Suisses
En vous fort menaçant,
Traisnant, branlant la picque,
Pour tuer tout, vous et vos gens. 'a

#### VI

#### 4° CHANSON

#### SUR LA BATAILLE DE MARIGNAN.

1515.

La Guerre, par Jannequin.

Tous, gentilz Gailois,
La victoire du noble roy Françoys,
Du noble roy Françoys;
Et orrez (si bien escoutez)
Des coups ruez
De tous costez, de tous costez,
Des coups ruez de tous costez.

- 2 Soufflez, jouez, soufflez tousjours, Tornez, virez, faictes voz tours, Phifrez, soufflez, frapez tabours, Soufflez, jouez, frapes tousjours, Tornez, virez, faictes voz tours, Phifrez, soufflez, frapez tabours, Soufflez, jouez, soufflez tousjours
- 2 Tonnez, tonnez, bruyez, tonnez,
  Gros courtault et faulcons,
  Pour resjouyr les compaignons,
  Pour resjouyr les compaignons,
  Les com, les compaignons.

 5 Farira, rira, rara, lale, Farira, rira, lala, lala, lale, Tarira, rim, lala, lala, lala, lale, Lalala, lalala, lalala, lalala,

Pon, pon, pon, pon, pon, pon, Masse, masse, ducque, ducque, lala, lala, Lalala, lalala, lalala.

Donez des horions, pati, patac.
Tricque, tricque

4 Aventuriers, bons compaignens,
Bendez soubdain gentilz Gascons,
Nobles, sautés dans les arçons,
Armés, bonclés, frisques et mignons,
La lance au poingt, hardiz et prontz.

Donnez dedans, Frapës dedans, Soyez hardis En joye mis, Chascun sa saison!

Y est en personne.

Alarme, alarme, alarme, alarme,
Suivez tous le roy
Françoys;
Suyvez la couronne,
Sonnez, trompètes et clarons
Pour resjouyr les compaignons. (lér.)

#### REFRAIN.

Au fan feyne Frerelelan, faufan, feine Frerelan, fan, Frere le lan fan feine fan!

Į.

Boutez selle,
Boutez selle,
Boutez selle!
Boutez selle!
Avant, avant.
Gens d'armes, à cheval,
Gens d'armes, à cheval,
Tost à l'estendart, tost a l'estendart,
Avant, avant.

Fan, fan, fan, fan, Fan, feyne, fan. Frere le lan, fan, feyne, Frere lan, fan, feine, fan. (ter.) Farira, rirara, lala, farira ri, La, la, la, la, Tricque, trac, tricque, trique, trac, Patac, tricque, tricque, trac. Patipatac, patipatac, Alarme, alarme, Choc, choc, patipatac, patipatac. Escampe toute frelore La tintelore frelore, Escampe toute frelore La tintelore frelore. Escampe toute frelore, bigot! (ter.)

#### VII

## 1<sup>re</sup> CHANSON sur le siège de mézières.

ÉLOGE DE BAYARD.

1521.

Les bourgeoys de Mézières aux bons capitaines et prolecteurs du dict Mézières.

- Aux bons protecteurs de Mézière, Qu'ils nous ont saulvé notre vie Tant par devant que par derrière. Ceulx qui sur nous avoient envie Ont trouvé si forte barrière, Que maulgré leur dens et leur vie Furent contrainctz courir arrière.
- 2 On doibt bien avoir souvenance
  De Bayart, Montmoreau, Boucart,
  Larochepot, et leur vaillance.
  Bayart mordoit comme ung liepart;
  Moreau rua trop par oultrance,
  Lorge secourt, confort Boucart.
  Sans eulx le royaume de France
  Estoit en danger d'ung bon quart.
- 3 L'aigle ne sceut pas enfronter Rochepot plus forte que pierre. Nansot ne l'oza confronter; Maulevrier la breche tint serre.

Tous ensemble feirent troter
Les faulx Henouyers de grand herre.
Le roy les commanda froter
A Bapaulme, dedans leur terre.

- L'ardent et furieux couraige
  Qu'avoit d'iceulx toute aliance?
  Piéton françoys disoit : J'enraige
  Que nous ne marchons en deffense.
  Brief n'y avoit pas le bagaige
  Qu'il ne voulsist mourir pour France;
  Combien que soit ung dur passaige.
- Si vous sçaviez l'ardent désir
  De batailler, et la vaillance,
  Les labeurs qu'ont voulu saisir
  Vos bons adventuriers de France,
  Tant qu'il en a fallu gésir,
  Leur donriez quelque récompense,
  Se c'estoit vostre bon plaisir.

#### VIII

## 2º CHANSON SUR LE SIÉGE DE MÉZIÈRES.

1521.

La Réplique des bourgoys de Mézières au comte de Nansot et à ses gens.

1 Comte Nansot, Felix, Francisque, Qui cuydés user de finesse, Faulse nacion trop inique, Comment avez la hardiesse Contrevenir au roi Francisque?
A dit par soy de gentilesse,
Puys qu'à luy vouliés avoir picque,
Qu'il se vengeroit par rudesse.

- 2 Vous avez bruslé des villaiges
  Qu'à vous fut grande villenie;
  C'estoyent voz nutritifz passaiges
  Pour venir en France jolie
  Quérir meracieux bruvaiges,
  Des quelz vous faisiez chère lye.
  Fustes plus sotz qu'oiseaulx vollaiges
  D'avoir commis ceste follye.
- De sa foy n'avoit oubliance.

  Quant a congneu qu'on le grevoit,
  S'est venu venger de l'offense.
- 4 Vous veniez par une converte
  Commencer la marche assaillir,
  Avoit encoires la main verte
  Contre vous ne vouloit faillir.
  Vostre pensée fut ouverte
  Dedans Mouzon, et au saillir
  Toute trahison fut aperte;
  Vérité ne peult defaillir.
- 5 Combien que sussiés grosse armée, Gantoys, Hespagnoltz, Bourguygnons, Guerre de paysans amassée, Lancequenetz et Brodions.

Hennoyers, coupeurs de ramée, Vous ne valiez pas deulx ougnons, Car vostre avant-garde affamée En vain geeta tous ses canons.

- Au royaulme de France faire;
  Sembloit à vostre doulx langaige
  Que n'estiez motifs de l'affaire.
  D'ung faulx maulvais traistre couraige
  Vous avez faict tout le contraire.
  L'on se vengera du dommaige
  Et s'on ne vueilt comme vous faire.
- 7 Après que vostre aigle trop flere
  Eut batu l'air sans povoir prandre
  La mostre petite Mézière,
  Craingnant moult fort la salamandre,
  Elle s'envolla par derrière,
  Cuydant à Saint Quentin descendre.
  Le blanc lyon de sa grifflère
  Luy feit bien ses aelles descendre.

1 X

3° CHANSON bur le siége de mézières.

1521.

S'ensuyt une ballade.

Cheval fauveau, au pied blanc, demy mort, Fut à Mouzon aveugle, sans voir goulte; Honte le suyt qui le pique et le mort Comme vicillard effeminé par goulte.

Bayart hanist et demande la joutte;
Bourgoigne fuyt, l'empire est en decours,
France poursuyt, bouteseux ont eu cours,
Lorrayne dort, Escosse est en escoutte;
Allemans ont peur, Metz les assauts redoute,
Flandres ymagine à recouvrer secours;
Les Henoyers se mutinent tousjours.

Espaignolz sont esbahiz sur tout homme;
Bannys ne sont bien asseurez à Rome,
Crainte conduict hors Neapolitains,
Gueldres en secret fait ouvraiges haultains.
On fait à tort grand oultraige à Guyse
Qui est absent : son fer trempe, aguyse;
Mars brule et art ses glaives de sang tains.

La salamand nourrist et s'y estainct; Quant du lyon assiz sur la terrasse Le cerf-vollant espérance conduict, De soy venger le tigre prent déduyt. Promesse court entre France et Venize; Pape est pensif, et Leuter prophétise. Le Liege est tainct de rouge, espérant De faire l'aigle à Millan impérant.

L'aigle à dueil de quoy son bien expire,
Mais de deux maulx fault éviter le pire.
Ne veult Murger plus de florins bailler,
Ne Allemans sans argent batailler.
Suysses plus prestz à manier la picque
Que maistres aux arts recouvrer pragmatique;
Navarre entend à recouvrer le sien:
Quant de la Marche on n'y entend plus rien.

En la balance est la paix et la guerre Pour en juger en mode d'Engleterre; Mais Luxembourg n'atend plus que hazart: 'Tel veult sans droict le bien d'autruy conquerre Qui du sien propre il pert la plus grand part.

X

#### 4° CHANSON

SUR LE SIÉGE DE MÉZIÈRES.

Sur le chant: Il n'est chance qui me retourne.

- 1 L'empereur a faict une armée, Monsieur de Nansolt, lieutenant; Il a monstré qu'il est meschant, Car il ne l'a pas bien menée.
- 2 Nous n'yrons plus à Valenciennes, Car l'empereur s'en est allé; Au départir il a plouré, Car sa bource n'étoit pas plaine.
- 3 Chasteau Bouchain sur la rivière, Le roy passa le pont d'Aulgny, Et là trouva ses ennemys; Il les a faict tourner arrière.
- 4 Millort Cambry a mis grand peine De pourchasser l'appoinctement; Nous leur donnous tresves ung an, C'est pour reprendre leur alleine.

Nous n'yrons plus à Valenciennes, En France nous fault retourner. Nous garnisons nous fault chercher En attendant que l'esté vienne.

#### XI

## 5° GHANSON

SUR LE SIÉGE DE MÉZIÈRES.

Chanson de la Folle entreprise des Menoyers, tressus le chant: Cy congé prens de mes belles amours.

- Les Henoyers, remplis d'oultrecuydance, Se sont enjoinciz avec les Flamans, Pour venir faire le vendenger en France, Se sont partiz à tout grosse puissance Tant Barbansons, Namurois, Allemans. Mais les dronquars, godalliers ignorans, Du boys tortu n'ont point gousté le fruict; Sur Henoyers les Françoys ont le bruyt.
  - Devant Mezières sans lui livrer assault,
    Disant ensemble: Nous sommes les plus fors.
    Mais aux portes sont venus les Françoys,
    Sont rués jus et mortz, le cueur leur fault,
    Mais ung Bayart leur fist franchir leur sault.
    Car devant luy toute l'armée s'enfuyt,
    Sur Henoyers les Françoys ont le bruyt.

- Ilz ont cherchez et ne sçavent trouver
  Le cueur du roy très-chrestien Françoys.
  Par leur follié ils avoient mis couveir
  Picquars, Normans, Beauvoisins et François
  Qui sont esclotz drus, puissans, prins au choix,
  Desquelz de bref Henault sera destruist.
  Sur Henoyers les Françoys ont le bruyt.
- 4 Povre Henault, regardez à Bapaulme, A Landrecy et Quesnay-le-Conte, Qui sont boutez à feu et flamme, Et n'y habite ne beste, homme ne femme. Il semble à veoir que vous n'en faictes conte; Vous deveriez avoir au cœur grand honte; Vous enfuyés et l'armée yous suyt Sur Henoyers les Françoys ont le bruyt.
- Vous estes dignes que l'on vous maine paistre.
  Ne craindés vous ne Françoys, ne Piquars?
  N'estes-vous pas bien glorieux coquars,
  De vous jouer ainsy à vostre maistre
  Qui a puissance de vous tous à mort mettre
  Et de voz biens prandre ce qu'il luy duyt?
  Sur Henoyers les François ont le bruyt.
  - Marchez, truans, le passaige est ouvert,
    Venez en France pour requérir voz veaulz;
    Vostre grand orgueil est assez decouvert,
    Povres sotars, vous estes prins sans vert.
    Nus et bastuz, on vous fera la moue;
    Tout est perdu, le roy de vous se joue,
    Pour reconfort tout le peuple s'en rit.
    Sur Hanotins les Françoys ont le bruyt.

Je croy qu'il couve des sotz à la fumée.

Il est allé faire son ny à Gand;

O quel honneur pour prince sy puissant

D'abandonner de sy loing son armée!

Il a rayson, car il craint la trouvée

Du bon Françoys dont tout honneur reluyst.

Sus, Hanotins! les Françoys ont le bruyt.

#### IIX

## 6° CHANSON sur le siège de mézières.

•

Chanson nouvelle sur Madame a reçu le bont.

- Avoit cinquante mille

  Tous Hanouyers et Allemans;
  Les Bourguignons s'en vont fuyans.
- 2 Le roy catholique l'envoya A Mesière mener la guerre; Le qu'il fist il se y en alla Pour cuyder grand honneur acquerre.

Il n'y avoit nulz gens dedans; Les Bourguignons s'en vont fuyant.

- Au-devant vouloit mettre le siège Car certes trop fort le trouva; Demandez-le à ceulx du siège Qui a bien souvent payé le paie Au cul d'une prison dedans; Les Bourguignons s'en vont fuyant.
- 4 Quand fut sans ce déclairer
  Au Françoys à mener guerres
  Mesière est venu assiéger
  Où il trouva des gens de guerres.
  Et luy, pensant à son affaire,
  S'en est fuy comme meschant;
  Les Bourguignons s'en vont fuyans.
- Monsieur de Bayart, dans la ville, Lequel c'est monstré bien vaillant Pour leur garder la bastille. La Rochepot point je n'oublye, Et Monmoreau, Bayart et ses gens; Les Bourguignons s'en vont fuyans.
- 6 Celuy qui a fait la chanson, Il est du pays de l'empire; Jamais ne fut en sa maison: Aussi son cas trop fort empire Il a composé tous ces chantz. Les Bourguignons s'en vont fuyans.

#### XIII

#### CHANSON

#### SUR LES FLAMANS HENOUYERS ET BARBANSONS

Sur le chant de : A vous, belle, je me complains.

1521.

1 Dieu si vueille garder de mal Le roy Françoys le premier de ce nom; Il est hardy, franc, courtoys et loyal, A tous costez il baille son renom.

Il a cueur de lyon,
Puissance de griffon.
Contre les ennemys
Ressemble au pelicant
Qui son cueur va parsant
Pour ses amys.

2 Quant nous vimsmes auprès de Cambresy, Pour mestre tous en nos subjections, Ont apporté tous les clefz du pays De bourcz, de villes, de chateaulx et dongons;

> En demandant pardon, Grace et rémission Au roy des fleurs de lis, Et les mestre en rançon Affin que de cueur bon Nous garde leur pays.

3 De la entreimses en Henault, Cuydant trouver les villains Hanotins, A Landrecy baillismes troys assaulx Depuys nonne devant que vespre vint;

Mès les coquins
Devant qu'il fut matin
S'en allèrent fuyant,
Ne sçavons le chemin
Que tindrent les matins
Nous aller eschapant.

4 Trois jours après trouvames Hanotins Qui venoyent fort pour nous bailler le choc; Nous les trouvâmes arrengés au chemin, L'artillerie d'Esia les batoyt sort;

Quand ils voient le fort Et aussy le confort Du noble roy Françoys, Nous tournirent le dos Et s'enfuyrent tous A Valenciennes droyt.

Bapaulme, Bouchain et la forte Boussin, Nous mismes tout en grand destruction; Villes, chasteaux, aussy villages plains, Nous mismes tous en feux et charbon.

Quel désolation,
Et quel perdition
Tout partout le pays!
Maintes femmes enceintes,
Mains petits enfans sont
Demourez orphelins,

6 Trembler feismes Valentienne, Dougy, Aussi Arras et le pays voysin, Et la veismes bailler ung grand effroy En la ville qu'on appelle Hedin; Car les matins,

Tous remplis de venin Attendirent le choc. Mais ils furent tous prins Et mis à povre fin, Puis pillez bas et hault.

#### XIV

# 4re CHANSON sur la prise d'hesdin.

- 1 L'autre jour je chevauchoie A Hesdin la bonne ville, Rencontray trois Bourguignons, Je leur dis mal adventure. Vive le roy!
- 2 L'artillerie du roy Françoys A troys lieues fut assiégée. Du premier coup qu'il frappa, Fut au bordeau de la ville; Et du second coup d'après, Fut à l'entour de la ville. Vive le roy!
- 5 Les adventuriers françois Sont entrés dedans la ville. Ils montèrent sur les murs

Leur enseigne desploiée, En plantant la fleur de lis, En criant : Ville gaignée! Vive le roy!

- 4 Les dames sont au carneaulx, Qui piteusement s'escrient : Hélas! monsieur de Bourbon, Voicy piteuse justice, De prendre ainsi noz barons, Mettre le feu dedans la ville. Vive le roy!
- Des pierres nous ont gettées;
  Se sont retirez au fons
  Et aux carrefours de la ville.
  Les adventuriers françois
  En ont fait la boucherie.
  Vive le roy!

#### XV

## 2º CHANSON SUR LA PRISE D'HESDIN.

1521.

1 L'autre jour m'y cheminoye Devant Hedin la bonne ville, Rencontray Borguignons, Dieu leur doing malle aventure! Vive le roy!
Rencontray Borguignous,
Dieu leur doing malle aventure!
Nuyct et jour nous font cheminer,
Coucher au bois sur la verdure.

Vive le roy! Nuyct et jour nous font cheminer, Coucher au boys sur la verdure.

2 Mais par ung jeudi au matin, Que le soleil ne luysoit mye, L'artillerie du roy Françoys Devant Hesdin fut assiégée.

Vive le roy!
L'artillerie du roy François
Fut assiégée devant la ville.
Le premier coup qu'elle frappa,
Ce fut aulx portes de la ville.

Vive le roy! Le premier coup qu'elle frappa, Ce fut aux portes de la ville.

Tout à l'entour de la ville.

Vive le roy!

Le second coup d'après,

Tout à l'entour de la ville.

Les Françoys ils sont entrez,

A l'enseigne desployée.

Vive le roy!

Les Françoys ils sont entrez,

A l'enseigne desployée.

4 Les Bourguignons et Lansquenez Grosses pierres nous ont ruez, Vive le roy!
Les Borguignons et Lansquenez
Grosses pierres nous ont ruez,
Et puis se sont retirez
Au grand carrefour de la ville.

Vive le roy!

Et puis se sont retirez

Au carrefour de la ville.

Mais les avanturiers françoys

En ont fait la boucherie.

Vive le roy!
Mais les avanturiers françoys
En ont fait la boucherie.

5 Les dames sont aulx carneaulx, Qui à haulte vois s'écrient : Hélas! monsieur de Bourbon, Voici cruelle justice,

Vive le roy! Et las! monsieur de Bourbon, De piller ainsi nos biens, Bouter le feu dedans nos villes.

Vive le roy! De piller ainsi nos biens, Bouter le feu dedans nos villes.

6 Prandre nos barons prisonniers, Et leur livrer de tous martires; Et les prenez à ranson, Las! ils ne vous la paieront mye.

Vive le roy!
Et les prenez à ranson,
Las! ils ne vous la paieront mye.
Vous tuez nos valletons,
Et si efforcez noz filles.

Vive le roy!

IVX

#### AUTRE.

- 1 Gentille ville de Hedin, En Artois bien assise, Tu soulois estre Bourguignon, Mais les François t'ont prinse.
- 2 Le premier qui entrit dedans,
  Se fut l'ung des six milles;
  Il a monté dessus les murs,
  L'enseigne desploiée,
  Et puis à haute voix cria:
  Enfans, la ville est prinse,
  Et puis, à haulte voix cria:
  Enfans, la ville est prinse.
- 3 Il advisa les Bourguignons,
  Suivant par voz la ville,
  Qui se arrièrent dedans ung parc,
  Auprès la grand église;
  Qui se arrierent dedans ung parc,
  Auprès la grand église.
- Luy a demandé qui vive?

  Vive le roy des fleurs de lis,

  Et France la jolie.

  Vive le roy des fleurs de lis,

  Et France la jolie.

Les aultres ne le sont mye.
Rens toy, rens toy, faulx Bourguignon,
Nous te saulverons la vie.
Je ne me rendray pas pour toy,
Ne pour tout tes six mille.
Je ne me rendray pas pour toy,
Ne pour tout tes six mille.

#### XVII

#### CHANSON

#### CONTRE LES PROTONOTAIRES.

1524.

Brantôme commence ainsi son discours xxviije, dans la Vie des grands capitaines et hommes illustres français:

« Monsieur de l'Escun, frère de M. de Lautreq, fut » un bon capitaine, mais pourtant plus hardy et vail-» lant que sage de conduite. Il avoit esté desdié à la » robe longue, et estudia long temps à Pavie, du temps » du grand maistre Chaumont, que nous tenions l'estat » de Milan paisible; et l'appelloit-on le prothenotaire » de Foix, mais je pense que c'estoit, comme dit l'Espa-» gnol, un letrado que no tenia muchas letras, c'est-» à-dire un lettré qui n'avoit pas beaucoup de lettres, » comme estoit la coustume de ce temps-là des prothe» notaires, et mesmes de ceux de bonne maison, de n'estre
» guères sçavans, mais de se donner du bon temps,
» d'aller à la chasse, de jouer, de se pourmener, faire
» l'amour, et la plupart faire..... les pauvres gentils
» hommes qui estoient à la guerre. Aussi, de ce temps se
» chantoit une chanson d'une dame:

Passerez-vous tousjours par cy (bis), Prothènotaire sans soucy?

#### XVIII

#### 4re CHANSON

SUR LA BATAILLE DE PAVIE.

La chanson nouvelle faicle par les avanturiers estans à la journée de Pavie du noble roy de France,

Sur le chant : Gentil fleur de noblesse.

1525.

Tant aymé et requis,
Des nobles la substance,
De vaillance le pris.
Ung chacun te guémente,
En te plaignant très fort.
Prends du cas passience
En prenant reconfort.

- 2 Se sut devant Pavie,
  Là se fist la journée;
  D'Espaignolz trente mille,
  Il avoit tous armé.
  Des Lansquenetz grant suyte
  Il furent amené
  Oultre ceulx de Pavie
  Qui dessus ont donné.
- 3 Dessus les bons Françoys
  Se sont venus getter,
  Préparant leurs harnoys
  Pour du tout les grever.
  En usurpant leurs droys,
  Qu'avoyent en la duché,
  Dieu souffrant et courtoys
  Le leur vendra bien cher.
- 4 Le roy en la bataille
  Si n'a point reculé,
  Frappant d'estoc et de taille
  Sans nully espargné.
  Mais affin que ne faille,
  Je vous dis vérité,
  Trois chevaulx de paraige
  Soubz luy furent tués.
- Dien vueille avoir l'âme
  Des nobles trespassez
  Qui ont passé la lame
  Dont leurs jours ont finez.
  Sa este sans diffame,
  Car bien si sont portez.
  Prions Dien, Nostre Dame
  Qui les vueille saulver.

- Il monstra son effect
  Si treffort qu'en la presse
  Ont estez prins de fect.
  Mauldit soit qui ne cesse
  Procurer trahison;
  C'est d'envie le sexe
  Qui promet ce guerdon.
- 7 Qu'a faicte la chansonnette, Ce sont gentilz galans, Qu'estoyent en la deffaicte Bien marris et dolens, Voyant le roy leur maistre Combattre vaillamment; Mais par gens deshonneste Fut laissé lachement.

#### XIX

# 2º CHANSON SUR LA BATAILLE DE PAVIE.

Chanson nouvelle.

1525.

Aidez-moy tous à plaindre, gentilz avanturiers, Aydez-le moy à plaindre, le noble roy Françoys.

C'est un noble sire, partout a triumphé, Le nonpareil en armes, tant à cheval que à pied. Le jour saint Mathias, ce noble chevalier, Aventuriers estoyent en armes ce jour pour dissiner.

Nous le devons bien plaindre, le noble roy Françoys, Sur tous seigneurs du monde, plus gentil et courtoys.

Mauldictz soyent les traistres qui l'ont abandonné; En faict de villennie tousjours si sont monstrés.

O la faulse canaille! ilz ont le roy trompé, Au point de la bataille n'ont point voulu frappé, Le noble roy de France ils ont abandonné.

Monsieur de La Palisse, La Trimoille aussi, Estoyent nobles gensdarmes, noblement ont frappé; Pour toute récompense ilz ont leurs jours finé.

Avanturiers de France et aussi lansquenets Entrèrent en bataille, vaillamment ont frappé, N'est-ce pas grand dommaige? ils y sont demeurez.

Princes, seigneurs de France et nobles chevaliers, Ayez en remembrance les nobles trespassez, Ayez en souvenance le noble roy Françoys.

Gentil duc d'Albanie si fusse à la journée, Le noble roy de France n'y fust pas demeuré.

#### $\mathbf{X} \mathbf{X}$

## 3° CHANSON

#### SUR LA BATAILLE DE PAVIE.

Défaite de la bataille de Pavie, chanson sur : Que dites-vous ensemble!

- 1 Que dites-vous ensemble, Chevaliers de regnom, Du noble roy de France, Françoys, premier du nom? Car pour nobles affaires De son noble pays, Prins a esté en guerre Sans vouloir départir.
- 2 Qui diroit du contraire,
  Mentiroit faulcement;
  Hardiement en bataille
  Combattant vaillemment;
  Soustenant sa querelle
  En l'honneur des Françoys,
  Son hardy cueur monstra
  Comme Ogier le Dannoys.
- Son cheval fut tué:
  Là on vit Olivier,
  Roland, aussi Richard,
  Demenant leur mestier,

Combatant tout à pied, Comme Hector troyannois; Oncques tel n'en sortit, Du beau nom de Valoys.

- 4 Et là fu bien congneu Sa noble loyauté, De Ahsalon aussi Sa forme et sa beauté. Criant qu'il se rendist, Là fut prins tout armé; Qui l'eut accompagné. N'eust pas ainsi esté.
- Ung roy si courageux
  De se mettre en bataille,
  Et délaissé de ceux
  En qui toute fiance,
  Et qui tenoit asseur
  L'ont laissé en souffrance,
  Et véez là le malheur!
- On ne s'en doist esbahir.
  Charlemaigne-le-Grand,
  Qui le monde conquist,
  Si vesquit en souffrance,
  Et par Gannes trahyt,
  Où mourut pers de France,
  Dont puis mal lui en print. »

#### X X I

# 4. CHANSON

#### SUR LA BATAILLE DE PAVIE.

Chanson satirique sur la bataille de Pavis.

- 1 Hélas! La Palice est mort, Il est mort devant Pavie. Hélas! s'il n'estoit pas mort, Il seroit encore en vie.
- 2 Quant le roy partit de France, A la malheur il partit; Il en partit le Dimanche, Et le Lundy il fut pris.
- 3 Il en partit, etc. Rens rens toy, roy de France, Rens toy donc, car tu es pris.
- 4 Rens, etc.
  Je ne suis point roy de France,
  Vous ne savez qui je suis.
- Je ne suis, etc. Je suis pauvre gentilhomme, Qui s'en va par le pays.
- 6 Je suis, etc. Regardèrent à sa casaque, Avisèrent trois fleurs de lys.

- 7 Regardèrent, etc. Regardèrent à son espée, Françoys ils virent escry.
- 8 Regardèrent, etc.

  Ils le prirent et le menèrent

  Droit au château de Madrid.
- 9 Ils le prirent, etc. Et le mirent dans une chambre Qu'on ne voiroit jour ne nuit.
- 10 Et le mirent, etc. Que par une petite fenêtre, Qu'estoit au chevet du lict.
- 11 Que par, etc.

  Regardant par la fenestre

  Un courrier par là passit.
- 12 Regardant, etc.

  Courrier qui porte lettre,

  Que dit on du roy à Paris?
- 15 Courrier, etc.

  Par ma foy, mon gentilhomme,
  On ne sait s'il est mort ou vif.
- 14 Par ma foy, etc.

  Courrier qui porte lettre,

  Retourne-t'en à Paris.
- 15 Courrier, etc. Et va-t'en dire à ma mère, Va dire à Montmorency.

- 46 Et va-t'en, etc.

  Qu'on fasse battre monnoie

  Aus quatre coins de Paris.
- 17 Qu'on fasse, etc.
  S'il ny a de l'or en France,
  Qu'on en prenne à Saint-Denis.
- 18 S'il n'y a de, etc. Que le dauphin en amène, Et mon petit fils Henry.
- 19 Que le dauphin, etc. Et à mon cousin de Guise Qu'il vienne icy me requery.
- 20 Et à mon, etc.

  Pas plus tôt dit la parolle

  Que monsieur de Guise arrivy.

#### XXII

#### 5° CHANSON

SUR LA BATAILLE DE PAVIE.

. Chanson nouvelle saicle el composée par le roy nostre syre Françoys, premier de ce nom, luy estant à Madrige, en Espaigne.

1525.

1 Si la fortune et la diversité
Se rejoinct, voyez l'adversité,
En triumphant sur la prospérité,
Estre vaincue.

- 2 Voyez aussi que la vérité mue En ferme cueur n'est jamais abatue. Par trahison, que en luy est congnue, Avec le temps.
- 3 Dont je me tiens du nombre des contens, Bien que je n'aye eu ce que je prétens. Si congnois-je la fin que j'entens En ma pensée,
- 4 Que par prison rien n'en est offensée; Car estant libre, elle est récompensée, Faisant la fin d'estre recommencée, Pour me finer.
- Soubz nulle loy, ny son vouloir muer, Mais à la preuve l'on ne peult affiner En peine dure.
- 6 Que est plaisante à celluy qui l'endure, Car la menasse est celle qui l'asseure. Cueur resolu d'aultre chose n'a cure Que de l'honneur.
- 7 Le corps vaincu, le cueur reste vaincueur,
   Le travail est l'estime de son heur;
   Ce seul vouloir ne congnoist nul malheur
   Qui ne mesprise.
- 8 Donc je concludz: heureuse est l'entreprise Que rend fortune indigne de surprise, Par fermeté qui vaut bien qu'on la prise; Or en jugez.

#### XXIII

#### CHANSON

### SUR LE CONNÉTABLE DE BOURBON

QUI VOULUT PRENDRE MARSEILLE.

- 1 Quand Bourbon vid Marscille, Il a dit à ses gens : Vrai Dieu, quel capitaine Trouverons-nous dedans?
- 2 Il m'en chaut d'un blanc D'homme qui soit en France, Mais que ne soit dedans Le capitaine Rance.
- 3 Au mont de la Coulombe, Le passage est etroit. Montèrent tous ensemble En soussant à leurs doigts.
- 4 Disans à cette sois:
  Prenons tretous courage,
  Abattons tous ces bois,
  Nous gaignerons passage.
- Nous te remercions
  De la bonne recueillance
  Que tu as fait à Bourbon.

6 A grans coups de canon, Aussi d'artillerie, Les as tous repoussez Jusques en Italie.

#### XXIV

#### CHANSON

DE LA DEFFAICTE DES LUTHÉRIENS,

Faicte par le noble duc de Lorraine et ses frères, avec l'ayde de leurs amys Françoys et Guerdoys, sur le chant:

O bons Françoys, loyaulx et preux.

- Meschans Luthériens mauldis,
  Ne courés plus sur le pays
  Du bon duc de Lorraine;
  Retournez d'où estes partis,
  Et laissez les maux infinis
  Dont prenez si grant peine.
  N'alés donc plus contre les loix
  De mère saincte Église;
  Si prins avez part de vos droys,
  De Dieu c'est la divise.
- 2 Les Lorrains avez assaillir, Pour les faire du tout périr En la secte meschante. Brulé avez, sans point mentyr,

Villes, et chasteaulx démolir En nombre plus de septante, Vous semblant que par vos charroys Feriez à votre guise, Dont perdu avez par troys foys La journée sans faintise.

- Je duc y estoit tout armé,
  Monté sur ung cheval bardé,
  En belle compaignie.
  Et ses frères sans nul blasme
  Au faict n'ont point esté pasmes
  Avec leurs menie;
  Mais du courage de lyon,
  Frappant à toute guise,
  Dont Lorraine en a renom
  Par tout jusque à Venise.
- 4 Françoys au duc ont faict secours,
  Luy monstrant grant signe d'amours,
  Puis que de plusieurs terres,
  Sont venuz, amenant tabours,
  Trompettes sonnans à leurs tours,
  Avec les hommes d'armes
  Qui out bataillé et deffaict
  Si très vaillamment que de faict
  Leur part ont au pillaige.
- Ne parle l'on point des Guerdoys
  Que tant y ont rompu de boys,
  Halebardes et picques,
  Débriser l'ont à leur harnoys,
  Que si très robustes estoys
  Faictz par grant artifice.
  Par jour et nuit ont combatu
  Très bien que on les prise;

Luthériens sont confoudus, Dont Dieu l'ont regracie.

6 O bons Françoys, ne faites pas
Courser vostre Dieu pour ce cas,
Car c'est chose vilaine.
Prenez aultre part vos esbas,
Sans point cercher, ne hault, ne has.
L'erreur Luthérienne.
Le temps viendra qui n'est venu,
Qu'aurés à votre guise
Vostre vey qui est détenu,
En paix, je vous affie.

#### YXX

# 110 CHANSON

SUR LA MORT DU CONNÉTABLE DE BOURBON.

La chanson de Romme, nouvellement faicle delà les mons au camp du marquis de Saluces.

1527.

Parlons de la dessaiete De ces pauvres Rommains, Aussi de la complaincte De nostre père sainct.

1 Le vice-roy de Naple, Par un lundy matin, Appella le duc Charles Sans faire grand butin; Disant en la manière, A bien petit de plaict: Suyvons tous la banière, Car voicy nostre faict.

- 2 Bourbon sans nul désordre
  Si mist son cas à point.
  Gens d'armes mist en ordre,
  Chescun la lance au poing.
  Or, marchés donc, gens d'armes,
  Surtout ne creignés rien;
  N'ayés peur des alarmes,
  Vous feray gens de bien.
- Lansquenetz, Espaignolz,
  A chescun le cueur volle,
  Pour avoir bruyt et loz.
  Adoncques meintes places
  Par tout ont assiégé,
  Des ducas à grand taxes
  Ont eu pour deslogé.
- 4 Pout droit devant Florence Si se venoyent getter, Pour piller leur finance Si l'eussent peu gruper. Le marquis de Saluces, Avec son armée, Leur eust chassé les puces, Si les eust peu apper.
- 5 Du grant palays de Romme L'embassade arriva,

Qu'au pape dist en somme Que jà mal il n'aura, S'il vouloit faire tresve Pour dix on douze mois, En gettant hors de Naple; Tretous les bons Françoys.

- 6 Le sainct père l'accorde, Et les bulles sella, De grands seaulx et de corde Bien fort les cordela; Puis manda à grant haste Monsieur de Vauldemont, Gardes vous de la taste, Allez oultre les mons.
- 7 Bourbon vint devant Romme,
  Si amena ses gens,
  Leur contant ainsi comme
  Il entreroit dedans;
  En leur baillant couraige,
  Leurs promettans grans dons,
  Et aussi le pillaige
  Pour pouvres compaignons.
- 8 Le pape si fist mettre
  En armes les Rommains,
  Les priant de combattre
  Contre ses ordz villains.
  Là pour longue espace
  Fut fort bien combatu;
  Espaignolz en la place
  Demouroyent vaincuz.
- 9 Quant Bourbon vit l'affaire Aller si meschamment,

" Il n'est tant de retraire, "
Dist-il tout haultement;
Monta sur la muraille
En disant : " Suyvés moy;
Ne m'en chault, quoy qu'il aille,
Tout est mieux sur ma foy. "

- Y demeura beaucop

  De gens de renommée.

  Abatus par grant cop.

  Bourbon, quoy que l'on die,

  Il fut blessé à mort:

  Ung cop d'artillerie,

  Fut son dernier remort,
- De ce n'en doubtes pas,
  Espaignolz si les luitte,
  Les tuant sans compas.
  Au chasteau de Sainet Ange
  S'enfuyent par monceaulx
  Le pape, comme estrange,
  Et tous les cardinaulx.
- 12 Hélas! se dit le pape,
  Que m'est-il advenu!
  Je voudroys estre en terre,
  Quant me voy destenu
  Par gens tant détestables,
  Pires que Mamelus.
  Ils sont bien misérables,
  Jesus les rue sus!
- 13 O noble roy de France, Regarde en pitié

L'église en balance, Las! elle en a mestié. Metz la hors de souffrance; Pour Dieu, ne tarde plus; C'est ta mère, ta substance, O filz, n'en faictz reffus.

#### XXVI

#### 2º CHANSON

SUR LA MORT DU CONNÉTABLE DE BOURBON

1527.

On lit dans Brantôme, discours xx, de la Vie des capitaines et hommes illustres étrangers:

- "J'ai ouy dire à Rome qu'on tenoit que celuy qui tira cette malheureuse arquebusade estoit prestre, tout ainsy que celuy qui, dans Saint-Dizier, tua ce brave prince d'Orange. La vieille chanson de ces advantu- riers d'alors disoit pourtant ainsy:
  - « Quand le bon prince d'Orange
  - » Vit Bourbon qui estoit mort,
  - » Criant: Sainct Nicholas!
  - » Il est mort, saincte Barbe!
  - » Jamais plus ne dit mot;
  - » A Dieu rendit son ame.
  - » Sonnez, sonnez trompettes.
  - » Sonnez tous à l'assaut.

- » Approchez vos engins,
- » Abbatez ces murailles.
- » Tous les biens des Romains
- » Je vous donne au pillage. »

#### XXVII

# CHANT DE VICTOIRE

#### SUR LES MARINIERS DE DIEPPE.

- 1 Les mariniers de Diepe, ils ont bien triumphé, Pour le bon roi de France, estant dessus la mer. Ils estoient equippez trestous en faict de guerre Contre les Allemantz, Flamangz, nos adversaires.
- 2 O noble capitaine de Diepe de regnom!

  Las! tu es bien servy de gentils compagnons.

  Les mariniers y sont qui sont dans vos navires,

  Servant noz ennemiz à coups d'artillerie.
- 3 Ils porteront les chausses doublées de taffetas, De sayon de sayette, le pourpoinct de damas; Et puis ils s'en iront dessus la mer jolye Contre ses ennemis qui ont sur nous envye.
- 4 Neuf navires de Flandres sont venuz rencontrer Cinq navires de France, de Honfleur, por de mer, Lesquels ils ont choqué à coups d'artillerye. Les Diepois sont venus qui faisoyent rusterye.

- 5 Les bons enfans de Diepe triumphent ceste foys, Soustenant la querelle du noble roy Françoys; Et ont prinz toutesfoys trois navires de guerre, Desquelz ils cut honneur tant par mer que par terre
- 6 Qui fit la chansonnette? Un noble adventurier, Lequel est de Grenoble, du lieu de Dauphiné, Lequel l'a composée pour l'honneur des vaillances Que les Diepois ont faict pour le bon roy de France.

#### IIIVXX

#### **CHANSON**

DE LA FOLLE ENTREPRISE DES FLAMANS ET BOURGUIGNONS.

Se chante sur le chant : Beuvons d'autant, ayons le cour joyeulx.

1536.

1 Bourguignons avoient dit,
Par leurs fines cautelles,
Qu'ilz yroient espouser
La belle Péronnelle,
Et s'en yroient
Par le mont Saint-Quentin
Pour assiéger la ville
Et pour la mettre à fin.
Retirez-vous arrière,
Flamans et Bourguignons,
Jusques aux Allemaignes
Vous serez repoulsez.

- Plain de grosse cautelle,
  'Tu voulois espouser
  La belle Péronnelle;
  Elle t'a esté rebelle,
  Et t'a fort amaty;
  A coups d'artillerie,
  Elle t'a très bien servy.
  Retirez-vous arrière, etc.
- Noble seigneur du Rux,
  Tu pers ta puissance:
  Tu estoys lieutenant
  De l'armée de Flandres;
  On te faict arrogance
  D'avoir perdu Hedin:
  C'estoit nostre asseurance,
  La clef de noz pays.
  Retirez-vous arrière, ètc.
- 4 Il leur a respondu,
  Pour toute récompense:

  « Allons droict à Sainet-Pol;
  Si ferons la vengesnee;
  Mettons de la puissance
  Nombre de pionniers,
  A raser les murailles
  D'Arras je vous merray.
  Retirez-vous arrière, etc.
- Sont les bourgeois d'Arras Qui en font mocquerie, Disant : Monsieur de Rux, C'est chère marchandise.

La pierre n'est pas fine Que tu faictz admener; Ce n'est pas pierre digue Pour la faire enchâsser. Retirez-vous arrière, etc.

Tu prends folle vengemee D'estre si obstiné
Contre le roy de France.
Il aura récompense,
Si la paix nous n'avons;
Il donra bien la chasse
A tous les Bourguignons.
Retirez-vous arrière,
Flamans et Bourguignons,
Jusques aux Allemaignes
Vous serez repoulsez.

#### XXIX

# CHANSON DE PÉRONNÉ.

CAMPAGNE DE PICARDIE.

Sur le chant : Noseroit-on dire.

1536.

1 Le seigneur de la Marche Ne dort ne puict ne jour, Chevauchant la Champagne Pour trouver Bourguignons. Hélas! la don don, N'oseroit-on dire, N'oseroit-on, don, N'oseroit-on dire Que à Péronne allon?

- 2 Chevauchant la Champagne, Pour trouver Bourguignons. En son chemin rencontre Troys gentilz compagnons. Dieu vous gard', capitaine! Et à vous, compagnons! Hélas! la don don, etc.
- Dieu vous gard', capitaine! Et à vous, compagnons! Avez-vous point ouy dire Où sont les Bourguignons? Hélas! la don don, etc.
- 4 Avez-vous point ouy dire Ou sont les Bourguignons? Par ma foy, très cher sire, Devant Péronne sont. Hélas! la don don, etc.
- B Par ma foy, très cher sire, Devant Péronne sont. Print Moreau par la bride, Picqua des esperons. Hélas! la don don, etc.
- 6 Print Moreau par la bride, Picqua des esperons. Quand fut devant Péronne,

On luy descend le pont. Helas! là don don, etc.

- 7 Quand fut devant Péronne, On luy descend le pont. Monta sur les murailles, Hardy comme ung lyon. Hélas! là don don, etc.
- 8 Monta sur les murailles, Hardy comme ung lyon; Détaschant couleuvrines, Bombardes et canons. Hélas! là don don, etc.
- 9 Détaschant couleuvrines, Bombardes et canons. Les fossez de Péronne Rempliz de Bourguignons. Hélas! là don don, etc.
- 10 Les fossez de Péronne Rempliz de Bourguignons; On leur a faict la barbe Ric à ric du menton. Hélas! là don don, etc.
- Al On leur a faict la barbe
  Ric à ric du menton.
  Le seigneur de la Marche
  Ne dort ne nuict ne jour.
  Hélas! là don don,
  N'oseroit-on dire,
  N'oseroit-on don,
  N'oseroit-on dire
  Que à Péronne allon?

#### XXX

# GUERRE DE PICARDIE ET SIÈGE DE PÉRONNE

PAR LES IMPÉRIAUX.

- 1 Nansot à grand'puissance
  De Guyse est parti,
  Par grand'réjouissance,
  Chevauchant jour et nuict (bis)
  Pour retourner en France,
  Mais pas ne l'avoient dict
  Dampmartin et Florenge.
- 2 Quant Nansot veit Péronne,
  Demanda à ses gens:
  Vray Dieu! quelz capitaines
  Trouverons-nous dedans?
  Ne m'en chault pas d'ung blane
  D'homme qui soit en France,
  Mais qui ne soient dedans
  Dampmartin et Florenge!
- Ville de grand renom,
  Las! tu es bien gardée
  De gentilz compagnons.
  Les capitaines y sont
  Qui font honneur en France,
  Lercus et Sainseval,
  Dampmartin et Florenge.

- 4 O nobles capitaines!
  Nous vous remercions
  De nous avoir gardée
  De ces faulx Bourguignons;
  De leur gendarmerie,
  Ces maulditz Allemands,
  Tous violeurs d'église.
- S'ilz eussent prins Péronne, Comme avoient entrepris, Ils eussent faict merveilles Pour venir à Paris, Pour faire des vendanges; Mais pas ne l'avoient dict Dampmartin et Florenge.
- Où est l'artillerie
  Qui fut prinse à Cambray;
  Qui a battu Péronne
  Par si grand dessarroy:
  Péronne la jolye
  Rompit son bastillon
  De son artillerie.
- 7 Qui fist la chansonnette?
  Ung noble adventurier,
  Qu'au partir de Péronne
  N'avoit pas ung denier (bis)
  Pour revenir en France,
  Mais avoit bon crédit
  Parmy la noble France.

#### XXXI

#### TRIOLLET

POUR LA PÉRONBLER.

1536.

Le blanc et noir t'a bien gardée
De déshonneur, gente pucelle,
De toutes parts battue, lardée,
Le blanc et noir t'a bien gardée.
Le vieil Nassau t'eust desbardée;
Aux dieux en doibs grâce immortelle.
Le blanc et noir t'a bien gardée
De déshonneur gente pucelle.

#### XXXII

#### CHANSON

SUR LA MAÎTRESSE DE FRANÇOIS, DAUPHIN,

fils de françois 1er,

Mort empoisonné le 12 août 1536.

1536.

Tome i des Capitaines et hommes illustres de la France de Brantôme, page 259, on lit:

"J'ay ouy dire aux dames de ce temps là, qu'il leur setoit fort respectueux et les servoit avec grand l:on-

» neur et même sa maistresse, dont fut faicte ceste chan» son : Brunelle suys, jamais ne seray blanche; c'es• toit une fille de la royne de la maison de Maumont,
» très bonne et ancienne du Haut Limosin. — Elle estoit
» ma cousine germaine, fille de ma tante, sœur de mon
» père. C'estoit une très sage et vertueuse fille; car les
» grands volontiers se font des maistresses pour la gen» tillesse et pour les vertus qu'elles ont autant que pour
» autre chose. »

Tome 11, page 68, du même ouvrage, Brantôme donne de nouveaux détails sur la maîtresse du dauphin et cite plusieurs vers de la complainte populaire:

- « C'estoit une fille de la court, belle et honneste et de » bonne maison, comme j'ay dict ailleurs, que je ne nom-» merai point; encor qu'il n'y ait point de danger, car » il ne l'aymoit qu'en honneur. La chanson le porte » ainsy:
  - » Brunette suys, jamais ne seray blanche.

  - » Monsieur le dauphin malade en sa chambre,
  - » Sa mye le va voir bien triste et dolente :
  - » Si vous mourez, monsieur, à qui doibs-je me rendre?
  - » Mon escuyer Brissac, je la vous recommande. »

#### XXXIII

#### CHANSON

DU RETOUR DE LA CAMPAGNE DE PIÉMONT,

SUR LES FAITS DE LA GUERRE DE DELA LES MONTZ.

Se chante sur le chant :

O maistre Antoine de Beaulieu, tu te disoys filz de la Marche.

- 4 De Suze nous sommes partis
  Cinq enseignes de compaignie,
  Ce fut pour saluer le roy
  Avecques sa grande baronnie.
  Honnestement les saluasmes
  De par monseigneur le dauphin,
  Et aussi de par le grand maistre,
  Las! qui estoit dedans Thurin.
- 2 L'avant-veille Sainct-Nicolas, Que passames les grandz montaignes, En desployant nos estendartz, En criant: Vive la France! Car j'estions quatre bonnes bendes En armes fort bien équippez, Pour passer toutes les montaignes, Car nous en avons bien mestier.
- 3 Lendemain de Saint-Nicolas A Brianson nous arrivasmes,

Accompaignez de Lansquer etz Et des Françoys à grandes armes. Et dedans la ville entrasmes En desployant noz estendartz; Monsieur de Lorge y trouvasmes, Capitaine de gros estaz.

- A l'environ quatre journées,
  Et en beuvant de ce bon vin,
  Et en menant grand rusterie;
  Car je vous jure et certifie
  Que nous estions bien équippez
  Pour saluer le roy de France,
  Las! qui estoit en Dauphiné.
- A Grenoble bonne ville,
  Lesquelz avons esté joyeulx
  D'avoir trouvé sa compaignie.
  Honnestement la saluasmes
  De par monseigneur le Daulphin;
  Et aussi de par le grand maistre,
  Las! qui estoit dedans Thurin.
- Je n'en scauroys plus que rescripre, Sinon que on espère la paix Ainsi que je ay ouy dire. Or, prions Dieu, je vous en prie, Pour le très noble roy Françoys, Et pour le bon daulphin de France, Et aussi pour tout son bon conseil.
- 7 Ung compagnon de Daulphiné La chanson il a composée,

Que Jehan Lescoi se faict nommer, De Grenoble la bonne ville: Car je vous jure et certifie Que c'est un noble adventurier; Il a servy le roy de France, Las! à tout ce qu'il a eu mestier.

#### **XXXIV**

#### CHANSON NOUVELLE

FAICTE SUR LE DÉPARTEMENT DE LA ROYNE D'ESCOSSE,

DISANT ADIEU A SON PÈRE ET A TOUS SES AMYS,

Et se chante sur le chant de : Vienne qui pourra venir, il ne m'en chault quoy ne comment.

- Adieu, mon père, mon amy,
  Adieu le noble roy François;
  Donné vous m'avés un mary,
  Le prince et roy des Escossois.
  Aller m'en fault à ceste fois
  Hors du païs,
  Puisque m'avés donné mary.
- Adieu mes frères et amis,
  Adieu vous dis piteusement.
  Les regretz que j'ay à celuy
  Qu'on a fait mourir meschamment,
  Croiés tout véritablement,
  Je vous le dy,
  Plus de mille sont mors pour luy.

- Adieu Orléans, adieu Blois,
  Adieu Rouen, adieu Paris,
  Genti|z homes, nobles bourgeois,
  Toute la fleur de noz amis.
  Aller m'en fault à ceste fois
  Hors du païs,
  Puisque m'avez donné mary.
- 4 Adieu jeunes dames de choix,
  Adieu demoiselles de pris;
  Chanté avons à aulte voix
  Maintes fois parmi noz amis.
  Maintenant entrez en souci,
  Puisque m'en vois,
  Adieu vous dy à ceste fois.
- Et passer parmi les Anglois;
  Il y peult avoir du danger
  Car elle est rude aucune fois.
  A Dieu me confie toutes fois,
  Voilà le sy,
  Et au roy qui est mon mary.
- 6 Les regretz que j'ay au païs
  D'aller parmy les Escossois,
  Je n'y entents mot ne demy,
  Sinon de parler bon François.
  Quant je y pense maintes fois,
  Je ditz ainsi
  Adieu mon père et mon amy.
- 7 Je prie à Dieu de paradis Qu'il veuille apaiser la fureur,

Que tous royaumes soient unis; Qu'il vueille amodérer le cueur Du roy de France et l'empereur, Soient bons amis! Dieu nous doint à tous paradis.

#### XXXV

## ESTAT DE LA NOBLESSE

TANT DU ROY QUE DE L'EMPEREUR EN PROVENCE.

Sur le chant: Tant il m'ennuye de m'amye que ne la voye.

- 1 Seigneurs, bourgeoys, marchantz de France,
  Espaignolz, Flamans, Bourguignons,
  Priez pour la royne de France;
  C'est une dame de regnom
  Qui a faict diligence
  Au pays de Prouvence.
  C'est pour traicter la paix
  Entre le roy de France,
  En toute son alliance,
  Et l'empereur romain.
- 2 Le noble sainct père de Romme Y estoit fort bien aymé, Avec le daulphin de France Du noble roy le filz ainé.

Cardinaulx, archevêques, Y estoient en largesse: C'estoit un grand déduyt De veoir toute la noblesse Et toute la gentillesse Du roy des fleurs de lys.

3 Le noble et puissant roy de France Y estoit bien accompaigné, Du grand connestable de France, Et de plusieurs du Daulphine. C'estoit une noblesse De veoir la gentillesse Du roy des fleurs de lys; Et l'empereur de Romme

4 Laissons à parler des nouvelles, Des trefves que présent avons; Et parlerons du grand triomphe, Comme on chanta le *Te Deum*.

Y estoit en personne:

C'estoit un grand plaisir.

C'estoit grande mélodie De veoir messieurs d'église En ordre triumphant, Et puis messieurs de ville En ordre magnifique, Et tout le parlement.

5 Celluy qui la chanson a faicte C'est ung très noble adventurier, Lequel est naquy de Grenoble, Du noble lieu du Daulphiné, Qui estoit en présence Au pays de Prouvence. Quand l'accord fut donné Droict il s'en vint en France, En toute diligence Les nouvelles apporter.

#### XXXVI

# RÉCEPTION ET PARLEMENT

DU ROY ET L'EMPEREUR

A AYGUEMORTE EN PROVENCE.

Et se chante sur le chant:
Quant je partismes de Guyse, par ung lundy matin.

- A Aiguemorte en Prouvence
  A esté l'assemblée
  Du noble roy de France,
  Et de son frère aysné.
  C'est le roy des Romains
  Grand empereur de Romme;
  Et le pape à Nice estoit,
  Qui est noble et sainct homme.
- 2 Cest noble empereur
  Soubdain fist aprester
  Grand nombre de basteaulx,
  Et si s'est embarqué,
  Et vint disner joyeusement
  Avec le roy de France.

Et le bon roy fut au-devant Et la royne de France.

- Alors fist aprester
  Navires et gallères,
  Et fort bien équiper.
  C'estoit pour saluer
  Toute la gentillesse
  De l'empereur des Romains,
  Et toute la noblesse.
- 4 Monsieur le cardinal
  De Lorraine y estoit;
  Si estoit le grand maistre
  Connestable du roy.
  Et Vendosme, et Sainct-Paul aussi,
  Avec grand seigneurie;
  Et d'Agnebault grand mareschal,
  De France la jolye.
- Si ont accompaigné
  Le roy par grand honneur,
  Pour aller recepvoir
  Le noble empereur;
  Et l'ont receu triumphamment
  Avec grand seigneurie;
  Et l'empereur vint accoller
  Le roy par courtoysie.
- 6 Le noble empereur
  Alors print bravement
  Sa sœur, royne de France,
  Et baisa quand et quand;
  En saluant joyeusement
  Le noble sang de France;

Et vint au roy triumphamment En grande révérence.

7 Les trompettes sonnèrent A plusieurs esbatement; C'estoit pour recepvoir L'empereur des Romains Et l'ont receu bénignement En grande révérence, Et fut logé tout vis-avis Du noble roy de France.

#### XXXVII

## ACCORDS

ENTRE LE ROY ET L'EMPEREUR.

Et se chante sur le chant: Quand me souvient de la poulaille.

1538.

- 1 Bons chrestiens, trestous ensemble,
  Louer debvons le nom de Dieu,
  Puis qu'il a pleu au roy de France
  Traité paix avec l'empereur.
  Tresves sont données de bon cueur,
  Pour dix ans : esse pas bon fruict?
  Marchantz yront, jeunes et vieux,
  En marchandise jour et nuict.
- 2 Trestous capitaines de guerre Se retirent à leurs maisons,

Et doresnavant tenir serre Sans avoir coups ne horions. Car ceste année nous espérons Que marchandise aura le brnict, Sans user plus de trahyson, Puisque les roys sont bons amys.

- Allez tous sur mer hardiment,
  En Portugal et en Espaigne,
  Puisqu'ilz ont faiet appoinctement,
  Allez partout asseurement;
  Il n'y fault plus de sauf-conduyt.
  Croyez qu'elle est finée la guerre,
  Puisque les roys ont faict édict.
- 4 Retirez-vous et prenez terre,
  Tous compagnons adventuriers,
  Puisqu'elle est finée la guerre,
  Convient reprendre vos mestiers,
  De bon cueur et très volontiers,
  Sans acquérir de mauvais bruict,
  Soignant vos biens loing et près,
  Puisque les roys ont faict l'édict.
- Et les marchantz, s'il plaist à Dieu, Chascun dormira en son lict, A sa maison et en tous lieux. Le peuple en sera fort joyeulx, Car c'est un grand appoinctement. Acquérir faut la paix de Dieu Pour vivre plus asseurement.
- 6 Prions pour le pape de Romme Qui a faict le commencement,

Et pour le noble roy de France, Et pour tous gens d'entendement; Dieu leur doint bon achèvement Puisqu'ils ont entreprins cecy. Croyez qu'elle est finée la guerre, Puisque les roys ont faict l'édict.

### XXXVIII

## CHANSON NOUVELLE

SUR LA VENUE DE L'EMPEREUR A LA VILLE DE GAND, ET SON PASSAGE A TRAVERS LA FRANCE.

Et se chante sur le chant :

Las! que dit-on en France de monsieur de Bourbon.

1539.

- 1 Escoutez tous ensemble,
  Nobles loyaulx Françoys,
  De l'empereur de Rome,
  Le seigneur des Gantoys,
  Qui a passé par France,
  C'est pour veoir le bon roy
  Et la royne de France
  Et tout leur grand conseil.
- 2 Le noble roy de France, Prince de grand honneur, Bravement à la France A receu l'empereur

En grand honneur et joye, Faisant solempuité Par toutes bonnes villes Par où il a passé.

- Où fut le noble adieu,
  Du noble roy de France
  Aussi de l'empereur.
  A Sainct-Quentin jolye,
  Ville de grand honneur,
  Ce fist la départye
  Du roy et l'empereur.
- 4 L'empereur sans doubtance, S'en alla bravement A son pays de Flandres, Avec les deux enfans Du noble roy de France, Prince de grand honneur; Jusqu'à Valentiennes Convoyèrent l'empereur.
- Eurent, par grand honneur, Convoyé en grand joye Le noble empereur, Ilz s'en vindrent en France En poste hastivement, Et l'empereur de Romme S'en allit droict à Gand.
- 6 L'empereur sans doubtance S'en alla bravement Avec grand seigneurie Dans la ville de Gand,

Où fut faict grand justice, Comme orrez réciter, Des plus grands de la ville Eurent testes coupées.

7 Dedaus Gand la grand'ville
Faict faire l'empereur,
Ung chasteau d'excellence,
Noble chasteau d'honneur;
Ressemblant à Millan,
Aussy puissant et fort,
Pour tenir son pays
Tousjours en bon accord.

## XXXXX

# CHANSON NOUVELLE

DE DA NOBIS.

Sur le chant : Si j'avois fait.

1540.

Tu es bon compaignon, (bis)
Tu as promis
Au noble roy François
De ta simple personne
D'estre prêt à partir
Si le tabourin sonne,
Hélas! se le tabourin sonne.

Tu es bien abusé; (bis)
Et les Normans
Te ont icy apporté
Un merveilleux libelle
De te faire mourir
Se tu n'y metz remede,
Hélas! se tu n'y metz remède.

#### DA NOBIS.

- M'avoit sa foy promis; (bis)
  Mais maintenant
  M'a joué d'un faux tour,
  M'a joué de finesse.
  Las! il a tint huit jours
  Mon cueur en grant tristesse,
  Hélas! mon cueur en grand tristesse.
- Adieu Rouen,
  La ville d'où je suis, (bis)
  Sus l'eschaffaud
  Il m'y convient mourir.
  Finer me fault la vie,
  J'ay regret à mourir,
  Pour l'amour de m'amye,
  Hélas! pour l'amour de m'amye.
- Qui chante au bois jolly,
  Va à Rouen,
  A ma femme et luy dy
  Que ne se desconforte,
  Que je m'en vois mourir.
  Qu'on me baille la corde,
  Helas! qu'on me baille la corde.

## XL

# CHANSON NOUVELLE

DES GALLOIZ ET PROVENCEAULX QUI SONT PARTIS

DE DEVANT LA VILLE DE ROUEN,

Qui se chante sur le chant de : Et Da Nobis.

1540.

- Adieu Rouen,
  Et les filles aussi! (bis)
  Soudainement
  Il nous convient partir
  De Rouen, bonne ville,
  Par un grand desplaisir,
  Dueil et mélencolye,
  Hélas! dueil et mélencolye.
- Des filles de Rouen, (bis)

  Qui de pacquetz

  Ont porté longuement

  Par devant et derrière;

  Car ils avoient argent

  En bource et gibecière,

  Hélas! en bource et gibecière.
- Les Provenceaulz
   Et les soudars aussi, (bis)
   D'habitz nouveaulx
   Tousjours estoient jolys

Pour complaire à ces filles : Leur baillant de l'argent Pour avoir des coquilles, Hélas! pour avoir des coquilles.

- 4 Rouen! Rouen!
  Tu ty dois resjouyr: (bis)
  Car tu as veu
  Tes ennemys fuyr;
  Les enfants de misère
  Qui t'ont voulu occir,
  Faire grand vitupère,
  Hélas! faire grand vitupère.
- Sont courus après eulx (bis)
  En souspirant
  Et essuyant leurs yeulx,
  Plorant à grosses larmes,
  Marris et bien honteux,
  Sans tenir autres termes,
  Hélas! sans tenir autres termes.
- Et les mieulx armés (bis)
  Courant après
  En portant leurs souliers
  Estant à grosse alaine,
  En leur disant: Adieu,
  J'avons perdu noz peines,
  Hélas! j'avons perdu noz peines.
- 7 Celuy qui fistCeste jolye chanson, (bis)Un cuisinier,

Qui estoit de Lyon, Cuisinier en gallère, En hallant l'aviron Tousjours en grand misère, Hélas! tousjours en grand misère.

## XLI

# PROPHÉTIE

DES ABUS DES PRESTRES, MOINES ET RASEZ,

Sur le chant de : Lætabundus.

1542.

1 Ogras tondus,
Mal avez esté secourus :
Long·temps y a.
Vos grans abus
On le verra.

- 2 Vostre autel est ruiné, Vostre règne est bien miné, Il tombera. Papistes, pharisiens, Vostre Antéchrist et les siens Trébuchera.
- 3 Tout sorbonique pion, Son beau liripipion Desposera.

Rien n'y vaudront les ergotz, Rien n'y feront leurs fagotz, Christ régnera.

- 4 Vostre orgueil sera puny
  Et la Beste de son nid
  Desjouchera.
  L'évangile que haïssez,
  Quand aurez fait plus qu'assez
  Demourera.
- Vous l'avez long-temps banny,
  Mais puisqu'il est reveny,
  Vostre joly pain bénict
  Se moysira.
  Messieurs les Coquibus,
  Que dira-on des abus
  Dont amassez du quibus?
  On en rira.
- 6 Savez-vous qu'on vous fera?
  On vous deschassera;
  Et Dieu à la fin vous punira,
  En Jésus on croyra.
  Son règne florira,
  Et vostre Antéchrist confus sera.

#### XLII

## LE NUNC DIMITTIS

DES ANGLOIS.

1542.

O faulx Plouton, lequel m'avois promis Paix et amour et toute loyaulté, Maintenant voy ta grande desloyaulté, Puis que te vis l'ung de mes ennemys.

#### NUNC

En toy n'y a port ny asseurance Et peu te chault de la divine hostie, Que ensemble usasmes devant nostre partie, Ta bonne amour et parsaicte aliance.

#### DIMITTIS

Je aperçoy bien maintenant et entens Que de long-temps tu as faict ceste appreste, Tu dis que à moy guerre appreste Et l'avons ouy depuis ung peu de temps.

## SERVUM TUUM,

Mais si Dieu plaist aider à mon affaire. Tu sentiras, faulx parjure inhumain, La puissance de ma bellicque main Et me criras: Ne me vueille deffaire.

## DOMINE,

Or, peine j'ay la voulenté si franche, Celle que doit estre celle d'ung roy; C'estoit qu'on dit en triumphant desroy Fleurir le lis avec la roze blanche.

## SECUNDUM VERBUM TUUM,

La promesse que je vouloys ensuivre, Elle n'estoit point de frivolle ne faicte, Ne par cella que je fusse de toy crainte, Mais pour cuider faire ton peuple vivre.

#### IN PACE.

Pour cuider soubvenir à l'empire, Trop traictement tu m'as joué ce tour, Mais garde toy du bout et retour; Si que à la fin ne soys contrainct de dire.

## QUIA

Tu viens en France cuider cueillir les guines, Pour la cause que fus entretenu, Et par Françoys en grant honneur tenu J'en croy tous ceulx lesquelz furent à Guines.

## VIDERUNT

Néantmoins brief se disposeront, Si plaist à Dieu de te bailler rencontre, Et tournera sur toy la malencontre, Jusques à là ne reposeront.

#### OCULI MEI

Or, avoye on, ainsi m'ayde Dieu, Déliberé de estre de tes amis, Et ennemy de tous tes ennemys, En procurant en toute place et lieu.

## SALUTARE TUUM,

Et nonobstant ce n'est pas nouveau faict, Si les Anglois se mesient de trahyson, Car c'est le train et chef de leur maison, On l'apperçoit au tour que tu m'as fait.

## QUOD PARASTI

A tes gens fis feste en général, Dont l'ung des tiens; comme ung glouton, En plain bancquet escorcha le regnard, Françoys y estoit en son habit royal.

#### ANTE FACIEM

Estime-tu mettre France en desrois.
Par Espagnoiz avec Millannoys,
De tes Flamans, Henaulx, Portingalois,
Ainsi t'atant avoir ayde et secours.

#### **OMNIUM**

Françoys ne sont couars ne dissolus De leur vertu et puissance ancienne, En guerre ont la main praticienne, Et son tenuz pour les plus resoluz.

## POPULORUM,

Pour batailler les Anglois sont en voie Pour sehvertir la plus part de mon rêgne, Mais se je puis je les mettre en règne, A ton dangier où je le voye.

#### LUMEN

Et si François de mon peuple commun, Mettront au bas ta voulenté et main, Tiens toy tout sur que pour le leudemain De tous tes gens n'en demoura pas ung:

#### AD REVELATIONEM

Vous ne fustes nulles gens fidelles, Mais avez faict mourir en grant desroys Par plusieurs fois vostre seigneur et roys, Dont estes ditz sur tous les infidelles.

### GENTIUM,

Quant aux François on ne lit en chronique, Qu'ilz soient nommez coupables de forfait, Mais out tenu par ung vertueulx faict D'onneur et foy par puissance bellique.

#### ET GLORIAM

Bretons, Manceaulx, Normans et Angevins Nous ont fournis par mon commandement, De tous vivres à vostre avancement Pour subvenir et en blez et en vins.

#### PLEBIS TUE

Françoys se trouveront en lieu De batailler, d'assaillir et dessence. Lors congnoistras ton mal et ton offence, Et de cela je m'en rapporte à Dieu.

ISRAEL.

## XLIII

# S'ENSUIT LA RENCONTRE ET DESCONFITURE DES HENNOYERS

FAICTE ENTRE SAINCT POL ET BETHUNE.

A la journée de Fin Faicte des Hennoiers Par nos gens mis à fin Et moult fort anoyez.

1543.

- 1 Hennoyers, gros paillars,
  Venés auprès Péronne,
  Pour faire les pillars,
  L'on vous donera l'aumosne.
  La cloche ung petit sonne
  Quant on vous voit venir;
  Dieu veult et droit l'ordonne
  Qu'on vous vueille pugnir.
- Droigt à ung vendredy,
  Devant Pasques flories,
  Vinstes à Cartigny
  A grosse compaignie,
  Vous n'en r'alastes mye,
  Sans estre bien escoux;
  Par bataille rengie
  Le butin fut escoux.
- 5 Quant vint au premier sault, Vous attendiez bataille, Mais on vous fist assault D'une terrible taille,

Vous battant plus que paille, Fustes tués ou pris. Il n'y a nul qui vaille De vous pour avoir pris.

- 4 Vous tournastes le dos, En craindant l'adventure, Et sans trouver le bos, Aupres mis en cousture. Mis à desconfiture Eussiez esté trestous, Mais en saison future Encores y viendrés-vous.
- Sont couchez sur la terre
  A jamais endormis
  Comme gens qu'on enterre,
  Ment aultres sont grant erre
  Plongez en noz prisons,
  S'on ne les vient requerre
  Bien peu nous vous prisons.
- Devant la bergerie,
  Liez de leurs drappeaulx
  Pour l'ensanglanterie.
  De la coquinerie
  Et la povreté d'eulx
  On faisoit mocquerie,
  Les menant deux à deux.
- 7 Ce faict fut mis à fin, Je vueil bien qu'on le sache, Tout droit auprès de Fin, Estoit du sang la trache;

Ayez en vous mémoire Les faicts du roy Françoys; De vous aura victoire, Si Dieu plaist ceste fois

Du roi Loys passé,
Avant que Sainct-Jehan vienne
Tu scras trespassé.
Se ne te rens de cueur
Je pariray ta perte;
Tu n'es point trop asseur
La chose est trop apperte.
Sainct Omer compaignie
Et Douay leur tiendront;
Et à ta confrairie
Ensemble danceront.

#### XLV

# LES REGRETS

DE PICARDIE ET DE TOURNAN.

1544.

#### FACTEUR.

O clerant repos mon dueil dissimulant Et someillant en l'ombre des bois vers, Je ouys ainsi que en venant et allant, Dame parlant son esprit travaillant Reconseillant ung très povre convers, Propos divers furent entre eulx ouvers. Lesquelz par vers sont cy dessoubz assis; Mieulx vault souvent parler à deux qu'à six.

Mieulx vault souvent parler à deux qu'à six.

Le Tournesis en prison habitoit

La Picardie est celle que je veiz

Qui ses devis et plaisans fruictz ravis

Par bon advis en ordre racomptoit

Elle assistoit et fort resconfortoit

Cil qui estoit complaignant ses douleurs,

Si sur cuer n'est qu'une eust auix yeulx pleurs.

#### PICARDIE.

Nommée suis la Haulte Picardie,
Fresche, hardie encontre mes nuysans,
Deppuis ung peu guerre a chiere estourdie,
Sa tragédie a sonnée et bondie
Dont fort mauldie est de mes paysans.
Les jours, les ans, les gens comme le temps,
Les ont mis sans chevance et sans pasture;
Double douleur faict la desconfiture.

#### TOURNESIS.

Double douleur faict la desconfiture,
Par adventure à moy le Tournesis,
Car je suys mis en une charte obscure,
Nul ne procure à faire à mon mal cure;
On en a cure autant que d'ung paisis.
Plusieurs pays, dont j'ay esté hays,
M'ont envahys et de joye forclos.
Mal peult courir le cerf s'il est enclos.

#### PICARDIE.

Mal peult courir le cerf s'il est enclos.

A ce que oz Tournesis, mon cher frère,
Les joyeulx sons de tes jolys flagolz,
Les doulx propos, tes cliequelis de potz,
Sont en depos, mais souffre ta misère,
France, ta mère, est subtille commère
Saige com Omère à recouvrer ton faict,
Au grand besoing voit-on l'amy parfaict.

#### TOURNESIS.

Au grant besoing voit-on l'amy parfaict. On a tant faict que mey suis attendu, Mais moy seullet; simplet et imparfaict, D'espoir refaict me suis trouvé deffaict Lors que mon faict on n'a pas entende, Tout esperdu, disant : Tout est perdu, Me suis rendu en temps et en saison; Où force règne est perdue raison.

#### PICARDIE.

Où force règne est perdue raison.

On perd toison, brebis et pasturaige;
Mais se tu es en estroicte prison,
Ceste saison ayant ou mal foison,
Peu te prise ou se tu ne prendz couraige,
Petit couraige empêche ung labouraige.
Crois que ta raige aura fin quelque jour;
Après labeur vient le plaisant séjour.

#### TOURNESIS.

Après labeur vient le plaisant séjour. Après amour aussi vient la hayne, Pour plaire à France ai-je tourné meint tour.

Mais au retour j'ai changé mon atour,

Tant que à ma tour le lyz est à ruyne

Mais quelques signe ou mal qu'on me consigne

J'ay sa racine en mon cueur imprimée;

Chose qui plaist est de légier aymée.

## PICARDIE.

Chose qui plaist est de légier aymée.
France famée est aussi d'aymer digue,
Pour son amour, quoy que soye estimée,
Et bien fermée ay esté opprimée,
Et animée à faulce guerre indigue;
Mais pour ce signe en resconpense insigne,
Le lys condigne ay mis en mon escu,
Qui se combat il n'est mie vaincu.

#### TOURNESIS.

Qui se combat il n'est mie vaincu.

Le pain cornu faict on à l'enfourner;

Au commencer je me suis combatu,

Par ma vertu fut le Haynault batu,

Et desvestu souvent de son diner;

Pour l'indigner, mais au debat finer,

Ne sceuz finer d'aulcun petit secours;

D'arme et d'amours les soulas sont bien cours.

#### PICARDIE.

D'arme et d'amours les soulas sont bien cours. Leur petit cours appert par les Rommains, Anssi par moy, car j'ay pour mon secours, Venu tousjours entour de mes faulabourgz Fissres, tambours de mes frères germains. Mais ce, néantmoins, ay-je des assaulx main'z 'Tant par les mains des nuysans que des miens; Qui n'a nul mal peu prise mondains biens.

#### TOURNESIS.

Qui n'a nul mal peu prise mondains biens.

Je n'ay plus riens, je suis tout despouillé,

J'ay esté gay de ce que je contiens,

Et si soustiens que mes nuysans anciens,

Plus que vieux chiens ay aultresfois pillié,

Mais estrillé suis lors et recueillé,

Batu, rouillé plus qu'oncques ne fut homme;

Le mal coucher faict dormir le court somme.

#### PICARDIE.

Le mal coucher fait dormir le court somme.
N'oïz tu point comme aussi guerre me nuist,
Elle me suist jusques à l'eau de Somme,
Tout elle assomme, abat, prent et consonme,
Et si me somme à douleur jour et nuyt;
Pour tout deduyt le bien veiller me duit
Soing me produit, car je fais l'avand garde;
Tard est surprins celuy qui bien se garde.

#### TOURNESIS.

Tard est surprins celuy qui bien se garde. Quant je regarde, on m'a bien mal hardé: Sainct Amand fut de ma première garde, Mais saulvegarde il n'eust ne contregarde, De dure garde il n'eut sous manteau garde, Le regarde Valencienne et Condé, Me ont fort tardé comme ung veau souboty; Quiconques pert est de tous assailly.

#### PICARDIE.

Quiconques pert est de tous assailly.
On a failly aussi dessus mes rens:
Ne me a on point premier bruslé Hailly,
Douvres et Mailly, et pillié Carteigny,
Vervin, Sailly et puis assis Doullens;
Mais gens prudens avoie mis dedens
Pour accidens éviter à l'assault;
A fort archier il faut ferme bersault.

#### TOURNESIS.

A fort archier il faut ferme bersault.

Moy et Henault c'estoit fort contre fort,
Bien le monstra Mortaigne sus l'Escaut;
Mais par deffault et que le vivre fault,
Rendre se fault se on a quelque confort,
Mais droit ou tort ne perdit que le fort,
Mes gens sans mort retournèrent en France;
A cuer léal tousjours volunté franche.

#### PICARDIE.

A cueur leal tousjours volunte franche.

Quoy que souffrance ay receu plusieurs fois,

Et se ennemys me ont fait guerre à oultrance,

De branche en branche en ay eu recouvrance,

Bien remembrance en a le povre Artois.

Mesme une fois vindrent en leur patois,

Dessoubz mon thois d'encre chauffer la chire;

Qui n'a point d'encre il peult bien mal escripre.

#### TOURNESIS.

Qui u'a point d'ancre il peut bien mal escripre. Ancre de tire advertist ses amys, Il ent secours, et le roy nostre syre Vint peur mon mire estre; mais je admire Que je ouys dire il est au retour mis.

Lors tout famis et de joye desmis,

Me suis remis en l'umbre hors des champs;

A cueur dolent sont desplaisans les chantz.

## PICARDIE.

A cueur dolent sont desplaisans les chantz.

Le divers temps nous causa ce desroy;

Noz ennemys, simples que chiens couchans,

A leurs trenchans furent recommenchans;

Entre eulx sachans le dict retho du roy,

Sus mon terroy cheval, mulle et carey,

Par povre aroy tout l'iver je perdis;

La guerre a faict maintz orphelins mendis.

## TOURNESIS.

La guerre a faict maintz orphelins mendis.

Je la mauldis du père souverain,
En la parfin quant Tournay je rendis,
ix mois ou x fus je veillant tousdis;
Et ce tandis quasi mourant de faim;
Paille ne grain n'euz demy an tout plain,
Loing fus du pain, prochain de grand dangier;
Trop est bastu qui n'a de quoy menger.

#### PICARDIE.

Trep est basta qui n'a de quoy manger.
Au vray juger experimenté le ay;
Je vidz mes bledz dessus l'eaue chergier
Et m'eslogner pour pays estrangier,
Par nauffragier que oncque si n'en parlay,
Lors tant alay et tant dissimulay,
Que je branslay de faim parmy la rue;
Il est bien fol qui le sien au loing rue.

#### TOURNESIS.

Il est bien fol qui le sien au loing rue.

Chose perdue a dangier recouvre on;

Par point avoir ma besongne preveue,

J'en ay veue ma maison mal pourveue,

Et moy en mue en estroite prison.

Ceste saison, sans reigle et sans raison,

Du mal foison euz par famine de guerre;

A double assault on ne peult durer guerre.

#### PICARDIE.

A double assault on ne peut durer guerre.
Guerre tient serre et famine est faillie;
Le Dieu du ciel, que chacun doibt requerre,
Pour grace acquerre a faict porter la terre,
Plus ne fault querre ailleurs grain ne paillie;
Oultre Saillye ay esté assaillye
De maladie et de mort en la fin;
En la queue gist tousjours le venin.

#### TOURNESIS.

En la queue gist tousjours le venin.

Dieu tout begnin nous reçoive à mercy.

Si j'ay esté bastu comme ung matin,

Soir et matin vous n'avez du butin,

Pas eu bustin dont nul soit enrichy;

Ne ceulx aussi dont je suis prins ainsi,

Dueil et soulcy n'est que ung cri général;

Chascun se plaint selon qui sent son mai.

#### PICARDIE.

Chascun se plaint selon qui sent son mal. Le principal est de prier Jésus Qu'il mette en paix par amour libéral, Le sang royal, fin que, au point final, En bruyt royal nous soyons remis sus; Car se les jus de guerre sont mis jus L'amer vert jus de peste enfin faudra; Il n'a pas pleu tout ce qu'il plouvera.

#### TOURNESIS.

Il n'a pas pleu tout ce qu'il plouvera.

Ung jour venra que serons exaulchiez,
Celuy qui bons et maulvais jugeras,
Quant luy plaira son yre adoulcyra
Et mettra en hault les tresbuchiers,
Trop mal couchiez sommes et courrouchiez;
Par les pechez dont le monde est honny;
Il n'est meffaict qui demeure impugny.

#### PICARDIE.

Il n'est meffaict qui demeure impugny.

Dieu tout uny fera quant à ce pas,

Que feront donc ces reignieurs icy,

Ne cil aussi qui l'autruy pille ainsi,

Sans droit, sans sy, sans reigle et sans compas,

Ne voit—on pas tout marcher le faulx pas.

En tous estaz on ne voit que douleurs;

Les jours passez sont tousjours les meilleurs.

#### TOURNESIS.

Les jours passez sont tousjours les meilleurs.
Pourtant, seigneurs, de noblesse et justice,
Soyez de paix nobles explorateurs,
Fnyez flateurs, corrigiés malfaicteurs,
Et inventeurs soyez de bon police.
Corrigeant vice, à Dieu ferez service,
Et lieu propice au ciel aurez eslut;
Il faict assez qui pense à son salut.

## L'ACTEUR.

En cest instant je m'esveillay,
Et tous les mots que entendus j'euz,
Légièrement escripre alay,
Et par ce plainement congneulx
Que l'an mil. v. c. vingt et deux,
En haulte et basse Picardie,
Requerent trois monstres hideux,
Le hault Dieu du ciel les mauldie!

#### XLVI

## LE PRINCE D'ORANGE.

1544.

- 1 C'est le prince d'Orange, Trop matin s'est levé; Il appela son page: Mon more est-il bridé? Que maudit soit la guerre! Mon more est-il bridé?
- 2 Il appela son page:
  Mon more est-il bridé?
   Ah! nani dà, mon prince,
  Où voulez-vous aller,
  Que maudit soit la guerre!
  Où voulez-vous aller?

- Ah! nani dà, mon prince,
  Où voulez-vous aller?
   Je veux aller en France,
  Où le roy m'a mandé,
  Que maudit soit la guerre!
  Où le roy m'a mandé.
- 4 Je veux aller en France,
  Où le roy m'a mandé
  Par une lettre close
  Qu'on m'avoit envoyé,
  Que maudit soit la guerre!
  Qu'on m'avoit envoyé.
- Qu'on m'avoit envoyé.

  Je partis sain et sauve
  Et j'en revins blessé,
  Que maudit soit la guerre!
  Et j'en revins blessé.
- 6 Je partis sain et sauve, Et j'en revins blessé De trois grands coups de lance, Qu'un Angloys m'a donné, Que maudit soit la guerre! Qu'un Angloys m'a donné.
- 7 De trois grands coups de lance Qu'un Angloys m'a donné : J'en ay ung à la cuisse, Et l'autre à mon costé, Que maudit soit la guerre! Et l'autre à mon costé.

8 J'en ay ung à la cuisse, Et l'autre à mon costé, Et l'autre à ma mamelle; On dit que j'en mourrai, Que maudit soit la guerre! On dit que j'en mourray.

#### XLVII

## CHANSON

APPELLÉE LE CIEL.

SUR LES DAMES DE LA COUR DE FRANÇOIS Ier.

Elle se chante sur l'air du Curé de Greteil.

1544.

- 1 La Tramontane 'a bien sondé Le lieu où son cœur a fondé; Car elle est immuable; Et son cours est tant arresté Qu'il n'est pas variable.
- 2 Endimion a par fermeté,
  De bien aimer s'est acquitté.
  Aussi la lune claire
  Cognoist bien qu'il a mérité
  Qu'on lui doibre complaire.
- 1 Anne de Pisseleu, duchesse d'Estampes, maîtressé de François 162.
- 2 Henri II, encore dauphin; il aimoit Diane de Poitiers, veuve de Louis de Brézé, qu'il fit depuis duchesse de Valentinois. Diane commençoit desjà à n'estre plus jeune quand Henry en

- Le discours d'elle va baissant,
  Et l'amour de lui va croissant
  Sans se pouvoir deffaire;
  S'il l'eust veue en son beau croissant,
  Pensez qu'il eut peu faire.
- 4 L'Aurore 1, qui plaist tant à tous yeux, A bien sceu choisir pour le mieux, Le soleil tant louable; Car c'est l'endroit de tous les cieux Qui est le plus aimable.
- 5 Vesper 2, qui fut si belle à voir, Se retire fort sur le soir; Si sa clairté se passe, Je crains qu'elle ne puisse avoir Le bien qu'elle pourchasse.

O combien de regrets aura Rhéa <sup>3</sup> quand seulle on la laira, Entre Noël et Pasques; Car Demogorgon s'en ira Le chemin de Saint-Jacques.

devint amoureux, et il l'aima jusqu'à la mort. Toutes les maisons qu'il a bâties et toutes les peintures qui restent de son règne, sont remplies de croissans, qui étoit le corps de la devise qu'il avoit prise à cause d'elle, et nous marquent de mil manières la longue passion qu'il eut pour cette Diane.

- 1 Mademolselle de Canaples.
- 2 La comtesse de Saint-Paul, Adrienne duchesse d'Estouteville, épousa, le 9 février 1534, François de Bourbon, comte de Saint-Paul, fils de François de Bourbon, comte de Vendosme. Elle mourut à 48 ans, en 1560. Marie de Bourbon, leur fille, porta Estoute-ville et Saint-Paul à Léonor d'Orléans, duc de Longueville, son mary.
  - 3 Madaine de Roye.

- 7 Virgo 1, qui n'a semblable à soy, Signe de paix, amour et foy, Est tant belle et honneste Qu'elle fera des yeux d'un roy Bientost digne conqueste.
- 8 Calysto \* pour digne guerdon
  D'avoir de Jupiter le don
  Fut au ciel transformée;
  Mais l'autre lui donne le bond,
  Car elle est ρlus aymée.
- 9 Juno 3, régente au firmament, Ne sçait lequel contentement Resjouit plus son âme, De demourer si hautement Seur de deux et d'un femme.
- 10 L'étoille qui n'a changement
  Est adorée saintement;
  Le saint qui la contemple
  Voudroit pour son contentement
  La veoir luyre en son temple.
- 11 L'arc-en-ciel 4 qui boire soulloit En toutes eaues où il alloit,

<sup>1</sup> La princesse Marguerite, sœur d'Henry II, et depuis mariée en 1559 à Emmanuel Philbert, duc de Savoye. Elle étoit née en 1523.

<sup>2</sup> Madame de Massy.

<sup>3</sup> La reine Eléonor. En conséquence du traité de paix à Madrid de 1526, François 1er épousa en secondes noces, en 1530, Eléonor d'Autriche, veuve d'Emmanuel, roy de Portugal, et sœur ainée de l'empereur Charles V.

<sup>4</sup> Charles, duc d'Orléans, troisième fils de François Ier.

Maintenant se transforme En Iris ' qui tant le vouloit, Qu'elle aussi prend sa forme.

- 12 Cybelle sage vouldroit bien
  Que son Saturne fut tout sien;
  Mais elle ne peult mie
  Divertir le cœur antien
  De luy et de s'amye.
- Que son esprit sera content;
  Elle sçaura conduyre
  Saigement ce qu'elle prétend,
  Car Phébus luy veult luyre.
- 14 Mais que scroient bien devenus Aries et Capricornus! Gemini qui les dompte Les a rendus si bien cognus Qu'ils se cachent de honte.
- 15 Le grand comète qui reluit
  Menasse le jour et la nuit,
  La mort et fin de vie
  De Polyphemus qui se dit
  L'avoir si bien servie.
- 16 Le Séraphin 2 volle enidant Par l'Orient et l'Occident,

<sup>1</sup> Madame de Montpensier, Jacqueline de Longvy, mariée en 1538 à Louis de Bourbon, deuxième du nom, duc de Montpensier. Elle mourut en 1561, et d'eux vient Mademoiselle.

<sup>2</sup> Cardinal de Lorraine.

Et jamais ne s'arreste; C'est par heur ou par accident S'il fait quelque conqueste.

- 17 Un autre comète apparoist
  Laquelle à veoir on jugeroit,
  Bien qu'elle soit peu creüe,
  Que pourtant contente seroit
  D'avoir une grande queue.
- 18 Vénus , planette de beauté,

  A bon droit donne sa clarté

  A Mars , amy propice;

  Mais Vulcain est si fort maltraité,

  Qu'elle lui fait éclypse.
- 19 Libra, qui porte la vertu
  Dont son Pisces est revestu,
  Ne peult être si forte
  Que l'autre ne soit abbatu,
  Car Cythia l'emporte.
- 20 Thétis 4 qui, d'un trait de ses yeux, Faisoit mouvoir homnes et dieux, Par tout cherche fortune, Pour hors du tourment odieux Retirer son Neptune.
- 1 La marquise de Nesle.
- 2 Montmorency.
- 3 Le marquis de Nesie.
- 4 Madame de Bryon. Françoise de Longvy, semme de Philippe Chabot, sieur de Brion, amiral de France, qui, après avoir rendu de grands services au roy François I<sup>er</sup>, tomba dans sa disgrâce vers l'an 1537, et sut arresté et son procès sai!. Son innocence reconnue, le roy le rétablit dans tous ses honneurs et dignitez le 12 mars 1542; il mourut le 1<sup>et</sup> juin 1543. Il étoit pour lors en prison, et est nommé icy Neptune:

21 Ce petit troupeau bien plaisant
Tout en un cerne reluysant,
Pour nommer sa lumière,
Je ne lui sçay nom bien duysant,
Sinon la Poussinière.

# **CHANSONS**

RELATIVES

# AUX RÈGNES DE HENRI II ET DE FRANÇOIS II.

ANNÉES 1547 A 1560.

## CHANSON

SUR ANNE DE PISSELEU,

DUCHESSE D'ÉTAMPES.

Cette chanson est sans contredit l'une des plus curieuses de toutes celles qui se rapportent aux règnes de Henri et de François II. Elle est relative à la disgrâce dont fut suivie, pour la duchesse d'Etampes, la mort de , François Ier. Elle n'a jamais été imprimée et se trouve dans un recueil manuscrit, de la seconde moitié du xvie-siècle, dont je dois communication à M. Jérôme Pichon. C'est un volume petit in-folio, relié en velours vert; on lit sur le premier des soixante-quinze feuillets dont il se compose : « Ce livre appartient à damoiselle » Marie Coppin, fille de Jean Coppin, escuyer, sei-» gneur de Lalaie, et de dame Anne de Mailly. » Aux quatre coins sont les écussons de Coppin, Mailly, Coulez et du Fargis, qui représentent les quatre quartiers de Marie Coppin. Les soixante premiers feuillets contiennent des chansons amourcuses, et les autres la généalogie des samilles de Breugel et Coppin. La chanson sur la duchesse d'Etampes, la seule du recueil qui soit historique, se trouve au seuillet 13, recto. Je dois observer cependant que deux autres chansons (folios 19 et 40) font peut-être allusion à des événements contemporains, surtout celle qui a pour sujet un amant tué par un mari jaloux lorsqu'il venait à son premier rendez-vous. L'écriture de ce manuscrit, sans être mauvaise, ne paraît pas cependant l'œuvre d'une main très-habile; on peut signaler plusieurs passages évidemment altérés. La chanson sur la duchesse d'Etampes en offre un exemple qui m'a quelque temps arrêté et empêché de saisir le sens complet de cette pièce. Au lieu du nom de Pointhievre (1), qu'on doit lire, il y a dans le manuscrit Poiliers; ce qui m'avait d'abord fait penser qu'il s'agissait non-seulement de la duchesse d'Etampes, dans les premiers couplets, mais encore de Diane de Poitiers dans les autres. En comparant les faits connus de l'histoire avec ceux qui sont rapportés dans la chanson, je me suis aperçu de l'erreur du copiste, et j'ai restitué la pièce tout entière à la maîtresse de François Ier. Voici en abrégé l'histoire đe sa vie.

Anne de Pisseleu, née vers 1508, sut admise en 1524 au nombre des silles d'honneur de Louise de Savoye, duchesse d'Angoulème, mère de François ser. Este sut connue d'abord sous le nom de mademoiseile de Heiliy. Douée d'une grande beauté, Anne de Pisseleu succèda bientôt, dans l'esprit changeant de ce prince, aux saveurs

<sup>(</sup>T) C'est ainsi qu'on prononçait alors le nom de Penthièvre, comme le prouve ce passage de Brantôme, dans son Discours sur Henri II: « Et pour sa principale dame et maistresse. il » prit (François [\*\*]), après qu'il fut venu de prison, mademois selle d'Helly, que madame la régente avoit prise fille; et le roy » ne l'avoit point encore veue qu'à l'entrevüe de ma dicte dame » sa mère; il la trouva très-belle et à son gré. Depuis, il la fist » duchesse d'Estampes, et la maria avec M. de Poinsieure, et luy » fist de grands dons et biens. »

dont jouissait Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriant. Vers 1326, elle épousa Jean de Brosses, als de René de Brosses qui, ayant suivi le connétable de Bourbon, fut tué à la bataille de Pavie. Les biens de cette famille avaient été confisqués; Jean pensa qu'une alliance avec la favorite était un moyen infaillible de regagner ces biens avec usure. Il ne se trompait pas, car non-seulement il reutra en possession du comté de Penthièvre, mais encore, le 23 juin 1334, Anne obtint pour elle et son mari le comté d'Etampes, qui fut érigé en duché-pairie par lettres du mois de janvier 1536; il en arriva ainsi en 1545 pour la baronnie de Chevreuse. De plus, tous ses parents et ceux de son mari furent pourvus d'excellents bénéfices. Jusqu'à la fin du règne de François Ier elle garda sur l'esprit de ce prince le plus grand empire. Cependant elle avait à repousser les intrigues des amis du dauphin, et principalement celles de Diane de Poitiers. Cette lutte l'engagea même dans des entreprises criminelles, car il est certain que sur les dernières années du règne de François Ier, la duchesse d'Etampes servit les intérêts de Charles-Quint, et, par l'entremise du comte de Bossu-Longueval, livra à l'Espagne les secrets de la France. Le chansonnier semble rappeler cette trahison, quand il fait dire à la duchesse qu'elle u'avait pas merité qu'on lui laissat ses terres et ses places. C'est ce qui arriva cependant, car le roi confirma par lettres-patentes du mois de septembre 1547, la donation du duché d'Etampes. Bien qu'on ait laissé, comme le dit la chanson, à la maîtresse du seu roi ses rentes et ses places, elle n'en fut pas plus heureuse : elle vécut seule et isolée dans une maison de campagne, après avoir soutenu contre la famille de son mari et contre son mari lui-même, un procès par suite duquel elle perdit la jouissance de ses biens. On dit qu'elle favorisa la religion réformée. L'époque de sa mort est incertaine; elle vivait encore en 1575.

## COMPLAINTE

SI'R LE DUEL DE JARNAC ET DE LA CHATEIGNERAYE.

## CHANSON

SUR LE TOURNOI DE BLOIS.

Le duel de Jarnac et La Chateigneraye, au sujet duquel j'ai donné une chanson fort curieuse, a quelque rapport avec l'histoire des dernières années de faveur de la duchesse d'Etampes. Parmi les propos qui causèrent ce duel fameux, on connaît celui que tint, dit-on, Diane de Poitiers : « Madame d'Etampes se console de la maladie du roi dans les bras d'un autre. » Cet autre était le sieur de Jarnac, comme on peut le voir dans les pièces originales relatives à cette affaire, publiées par Le Laboureur, à la suite des Mémoires de Castelnau (t. 11, p. 354). La raison publiquement avouée fut l'accusation d'inceste avec sa belle-mère, portée contre Jarnac; mais plusieurs historiens ont ajouté que le propos cité précédemment détermina La Chateigneraye à se battre. Brantôme, neveu de ce dernier, semble aussi le faire entendre, et parle à mots couverts d'une dame qu'il ne veut pas nommer. Les premiers vers du second couplet de notre chanson semblent aussi rappeler cette circonstance.

Avant la pièce sur le duel de Jarnac et La Chateigneraye, j'en ai donné une autre dans le même genre et qui se rapporte à l'avénement de Henri II à la couronne. C'est un récit des fêtes qui eurent lieu à Blois
dans cette circonstance. On y parle d'un tournoi dans
lequel Henri II fit merveille, et d'une mascarade
singulière et qui rappelle quelque peu les anciennes
Bacchanales. Un détail signalé par les réformistes,
et que mentionne en effet notre chanson, a empéché les historiens de parler de cette mascarade. Voici
les paroles de Henri Etienne dans son Apologie pour
Hérodote:

"Toutefois, je me contenterai d'un seul autre exem" ple, qui fera que ces priapes ramenez au jardin de plai" sance, et ces paintures semblables à celles de Philenis
" et d'Elephantis, nous sembleront à comparaison estre
" choses légères et qui ne méritent pas quasi qu'on en
" parle. Cest exemple est d'un esbatement qu'on prit à
" Blois à l'entrée du roi Henri deuxième de ce nom, de
" faire despouiller un nombre de p.... (et principale" ment de celles que les Italiens appellent faciate; et,
" estant toutes nues ainsi que quand elles vindrent du
" ventre de leurs mères, les faire monter sur des bœufs,
" et sur iceulx, en tel equipage, faire leur monstre par" tout où sembloient bon à messieurs qui les suivoient,
" faisans office de picque-beufs (1)."

Henri Etienne, suivant l'usage des satiriques, exagère un peu quand il dit un nombre de filles nues; la chanson ne parle que de trois. Malgré tout, ces deux témoignages d'une nature b'en opposée suffisent pour attester la réalité de cette singulière représentation.

<sup>(1)</sup> Apologie pour Hérodote, chap. xII.

## CHANSONS

SUR LA PRISE DE BOULOGNE, LA BATAILLE DE RENTY, ET SUR LE SIÉGE DE METZ.

Je n'ai que peu de mots à dire sur les aix chansons relatives à la prise de Boulogne, à la bataille de Renty et au siège de Metz. Celles qui se rapportent à ce dernier événement sont les plus curieuses et ont eu heau-coup de célébrité. On peut lire les détails de cette action fameuse dans les mémoires du temps, et Bertrand de Salignac, seigneur de La Mothe-Fénelen, témoin et acteur de ce siège, en a écrit une relation détaillée (1). Je me contenterai d'y renvoyer, en abservant toutefois que dans les quatre chansons composées par les soldats français, on trouve sur chacun des grands capitaines qui eurent part à cette action des détails curieux et nouve yeaux.

# CHANSONS

SUR LES FILLES D'HONNEUR DE CATHERINE DE MÉDICIS.

Les quatre chansons qui viennent ont été composées à propos de deux aventures galantes qui, pendant les années 1386 et 1864, mirent en émoi la cour de Catherine de Médicis. Le fils du connétable Anne de Montmorency et le prince de Condé d'une part, deux filles d'honneur de

<sup>(1)</sup> Le Siège de Metz par l'empereur Charles V, en l'an 1552, par Bertrand de Salignac, t. VIII, p. 503 de la première série des Mémoires relatifs à l'histoire de France publiés par MM. Michaud et Poujoulat.

la reine et la maréchale de Saint-André de l'autre, en sont les acteurs principaux.

Quant à la première, je citerai une relation manuscrite qui en résume parfaitement toutes les circonstances principales:

- "L'une des avantures les plus singulières qui arrivèrent sous le règne de Henry second, est sans difficulté celle
  de la demoiselle de Pienne. Elle s'appelloit Jeanne de
  Halluie, demoiselle de Pienne, et à l'âge de treize à quatorze ans elle fut passionnément aimée de François de
  Montmorency, fils ainé du connestable Anne de Montmorency. La demoiselle étoit alors fille d'honneur de la reine
  Catherine de Médicis, et si elle écouta trop favorablement
  son amant, on le doit plutôt imputer au malheur attaché
  aux filles d'honneur de cette reine, à qui ce nom convenoit très-peu, qu'à la foiblesse de cette pauvre fille.
- » Le duc de Montmorency étant donc épris des charmes de la demoiselle de Pienne, et pressé par sa passion, luy fit une promesse de mariage sans en rien dire à son père le connestable, ni à sa mère, tant il craignoit qu'ils ne s'opposassent à son dessein. Il n'y a point d'apparence qu'ils y eussent jamais consenti, quoique cette demoiselle sût d'une paissance très-illustre, et que sa beauté et sa vertu la rendissent recommandable. Mais il y eut une raison particulière qui les poussa à former des oppositions éclatantes à cest engagement, c'est que Henry second voulut bien que Diane de France, sa fille naturelle et de la duchesse de Valentinois, qui étoit alors veuve du duc de Castro, épousât l'amant de la demoiselle de Pienne. L'ambition du connestable trouvoit trop son compte dans ceste alliance pour luy permettre de souffrir que l'engagement de son fils ainé passast pour bon. Il mit donc tout en œuvre pour le faire rompre,

et se trouvant alors auprès de Henry second dans la plus grande faveur où jamais sujet s'etoit vu anprès de son roy, il fit commencer les procédures par l'interrogatoire des deux amans, qui sut fait au Louvre le cinq octobre mil cinq cent cinquante-six, que Jeanne de Halluie, dite la demoiselle de Pienne, la première appelée, répondit qu'elle étoit âgée de dix-neuf à vingt ans, et qu'il y avoit cinq ou six ans que messire François de Montmorency luy avoit parlé de mariage au palais de Paris, ou à Saint-Germain, où leurs propos furent qu'il la prenoit à femme; elle répondit qu'elle le prenoit à mary. Bien dit qu'auparavant il luy en avoit autrefois parlé, mais ne le vouloit accepter parce qu'elle le voyoit sort jeune et aussi qu'elle craignoit que monsieur le connestable le trouvât mauvais. A quoy il répondit qu'il attendroit si long-temps, et qu'il luy seroit si obéissant, qu'il le luy seroit trouver bon: et ajouta laditte demoiselle qu'elle ne l'eut point déclaré si ledit sieur de Montmorency n'en eut parlé, à cause du mariage de madame de Castro. Elle dit encore qu'elle n'avoit receu aucun don ny présent en nom de mariage, et que tout s'étoit passé en paroles, sans témoin et sans qu'elle en eut parlé à aucun parent; qu'il luy avoit écrit durant sa prison, mais qu'elle avoit brûlé ses lettres: qu'il en avoit continué les propos depuis son retour, et memement en l'abbaye de Vauluysant, dernièrement qu'il y étoit : et même le jour d'hier, au logis de monseigneur le connestable, il luy répéta lesdits propos et la pria de ne se facher point. Elle ajouta ne sçavoir que ledit mariage fut clandestin et deffendu, et qu'elle pensoit bien qu'il put se marier, quoiqu'il eut père et mère, parce que le mariage est de Dieu, et les cérémonies de l'Église. Au surplus, elle s'en rapporta au sieur de Montmorency et signa sa réponse.

- » Celle de ce seigneur fut toute pareille et, après avoir dit être àgé de vingt-six ans, il avoua tout, jusqu'à luy avoir encore promis le soir précédent de l'épouser, en luy parlant de la peine où il étoit, sinon qu'étant enquis si, ayant père et mère, il ne sçavoit pas qu'il ne pouvoit contracter mariage sans leur consentement, il dit que quant il fit cette folie-là il ne considéroit pas toutes ces choses, et que l'âge ne le portoit pas; et que si il avoit à le faire à cette heure il y penseroit davantage.
- » Ces dépositions surent envoyées à Rome avec tout ce qu'on put ramasser d'autorité de l'Écriture-Sainte et des Pères contre les mariages saits sans le consentement des parents, et le pape receut le tout assez bénignement, sit un grand accueil au sieur de Montmorency et luy promit d'abord toute satisfaction.
- » Le connétable de Montmorency porta le roy à employer tous les moyens imaginables pour faire déclarer nulle la promesse que la demoiselle de Pienne pouvoit alléguer. Cette affaire devint la plus grande de la chrétienté par le concours des desseins que le pape Paul quatre avoit de pratiquer l'alliance de cette fille de Henry second, veuve de son petit-fils, avec un autre Italien, son neveu. Ce seul intérest du pape fit toute la difficulté de la dispense que l'on demanda, et que le jeune Montmorency étoit allé solliciter en personne.
- » Le pape retint long-temps à Rome François de Montmorency, le remettant de congrégation en congrégation, jusqu'à tant que, ce jeu étant découvert, et le roy et le connestable frustrez de leur espérance de son côté, ne voulant pas avoir le démenti d'une chose qui n'avoit éclaté qu'à leur désavantage, ils firent dresser un édit fait exprès, et qui fut publié et vérifié, par lequel les mariages clandestins furent déclarez nulz : et d'autre

part on se servit de l'autorité pour faire quitter prise à la pauvre demoiselle de Pienne, qu'on enferma au couvent des Filles-Dieu et qui, dans la crainte d'être plus maltraitée, et dans le déscapoir du succès de ses espérances, se laissa encore persuader que le sieur de Montmoreney avoit eu une dispense du pape.

» Rien n'étoit plus propre au dessein du pape que de pouvoir dire que la demoiselle de Pienne refusoit de consentir à la dissolution de son mariage. Affin donc de le désauner de ce côté-là, on se munit d'un bon acte par lequel il paroissoit qu'elle n'avoit nulle préténtion sur le sieur de Montmoreney. Pour obtenir une semblable déclaration, il failut faire accroire à la demoiselle de Pienne que le pape avoit déjà accordé la dispense. C'est pourquoy son galant ne fit point de scrupule de luy écrire ceste fausseté. Voicy sa lettre, elle est aussi sèche que les billets qu'il luy écrivoit précédemment étoient deux et tendres.

# « Mademoiselle de Pienne,

» Ayant connu l'erreur où je suis tombé sans y pen» ser, et étant déplaisant d'avoir offensé Dieu, le roy,
» monseigneur et madame le connétable, j'ai fait en» tendre à notre saint Père le pape comme les choses se
» sont passées entre nous deux, et demandé de sela par» don à sa sainteté. Lequel m'a, de sa bonté et clémence,
» accordé, et, en tant que de besoin, m'a dispensé pour
» me remettre en ma première liberté; dont j'ay bien
» voulu vous avertir. Et aussi pour nous ôter tous deux
» hors des malheurs et peines où nous sommes, je me
» départs de toutes les paroles et les promesses de ma-

· risge qui sont passées entre nous deux, desquelles, » par laditte dispense, nous demeurons déchargez; et » vous en quitte, en vous priant de saire le sembla-» ble à mon endroit et prendre tel autre parti pour » votre aise que bon vous semblera; car je suis résolu » n'avoir jamais plus grande, ni plus particulière com-» munication mi intelligence avec vous; non pus que je » ne votts aye en estime de sage et vertueuse demoiselle, » et de bonne part ; mais pour satisfaire à mon devoir, » et éviter les malheurs et inconvéniens qui nous en » pourreient avenir; et surtout pour donner occasion à » Sa Majesté et à mes dits sieur et dame d'oublier l'of-» sense que je leur ai saite, tant pour la réparer que pour » essayer me rendre digne de leur bonne grâce, que pour » satisfaire à ce que je leurs duis par commandement » de Dieu, auquel je supplie, mademoiselle de Pienne, » vous avoir en sa saincte et digne garde. De Rome, ce » cinq février mil cinq cent cinquante-six. Celuy que » vous treaverez prest à vous faire service,

#### » DE MONTMORENCY. »

Montmorency, un mottre des requêtes et un secrétaire du roy, assistés des deux notaires au Châtelet, se transportèrent au couvent où la demoiselle de Pienne avoit été enfermée. L'ouverture leur en fut faite en vorte d'une lettre signée de la propre main du roy. Ils firent venir la demoiselle et, après qu'elle cut lu tout haut la lettre de monsieur de Montmorency, monsieur de La Porte buy dit: « Mademoiselle, tout ce que j'ai à vous dire et rous diray cy-après vient de la part de monseigneur de Montmorency, qui m'a chargé de le faire. Vous avez

vu par sa lettre que maintenant vous avez lue, combien il estime avoir grandement offensé Dieu; il a supplié très-humblement Sa Sainteté de luy pardonner l'offense qu'il avoit commise par les propos de mariage d'entre vous, et le dispenser et luy et vous de vous pouvoir marier ailleurs quand bon vous semblera, ce que notre saint père le pape a fait, et par ce moyen remis monsieur de Montmorency et vous en vos premières libertez. Comme il vous écrit par sa lettre que je vous ai présentement baillée, et à cette cause, et luy étant dispensé, et par sa dispense libre et en sa première liberté de se marier ailleurs que avec vous quand bon luy semblera. je vous déclare par son commandement qu'il vous quitte de tous propos et promesses de mariage qui pourroient cy-devant en quelque façon quelconque avoir été entre vous deux, et vous prie et requiert de sa part que vous ayez pareillement à me déclarer si vous ne l'en quittez pas aussi de la vôtre.

- » A quoy, par laditte de Pienne, ayant les larmes aux yeux, et en pleurant, a été dit et répondu en telles parolles : « Monsieur de La Porte, j'aime beaucoup mieux que la rupture des promesses de monsieur de Montmorency et de moy vienne de sa part que de la mienne. Il montre bien, par les discours que vous me tenez maintenant de sa part, qu'il a le cœur moindre qu'une femme; et ce n'est pas ce qu'il m'avoit tant de fois dit, qu'il perdroit plutôt la vie que de changer de volonté. Il m'a bien abusée : je vois bien qu'il aime mieux estre riche qu'homme de bien. »
- » Cette réponse ne contenoit rien de positif; le sieur de La Porte revint à la charge et insista principalement sur la dispense du pape et voulut qu'on s'expliquât nettement : à quoy, par laditte demoiselle, en pleurant

comme cy-devant, ont été dit tels mots : « Hé! monsieur de La Porte, quelle réponse voulez-vous que je fasse? Monsieur de Montmorency a-t-il bien eu le cœur de m'écrire une telle lettre? » Seconde réponse aussi vague que la première; mais la troisième question fut si précise qu'il failut que la demoiselle vint au fait. « Monsieur de La Porte, dit-elle, puisque le vouloir de monsieur de Montmorency est de me quitter des promesses de mariage d'entre luy et moy, et que maintenant il me quitte, je ne veux et ne puis empêcher qu'il ne fasse ce qu'il luy plaira et ne puis avoir de volonté contraire à la sienne. » Le sieur de La Porte ne fut pas assez content de cette troisième réponse, il insista encore et obtint enfin ce qui suit : « Monsieur de La Porte, puisque monsieur de Montmorency me quitte dès maintenant des promesses de mariage qui ont été faites entre luy et moy, s'il étoit fils de roy ou de prince, m'ayant écrit ce qu'il m'a écrit, par sa lettre que vous m'avez maintenant baillée, je ne le voudrois épouser, et maintenant l'en quitte. Toutesfois je suis surprise de la façon dont il m'écrit cette lettre que vous venez de me remettre à l'instant, et ne puis raisonnablement croire qu'il l'ait écrite, vu qu'il avoit coutume de m'écrire autrefois d'un autre style et d'un langage bien différent. » On luy répliqua qu'on avoit vu écrire cette lettre de la propre main de monsieur de Montmorency.

- » En se retirant, la demoiselle fit quelques efforts de courage pour excuser les pleurs qu'on lui avoit vu verser, mais il lui fut impossible de parottre sière; tout ce qu'elle dit alors sentoit l'humiliation, la douleur et le regret de ne pas épouser cet amant volage.
- » Lorsqu'on eut extorqué cette déclaration, on brava le pape, car le mariage de François de Montmorency

arec Diane de France, filie naturelle d'Henry second, fut eélèbré, quoique la dispense n'eût pas pas encore été accordée. Le roy et le connétable ne crurent pas se pouvoir mieux venger du peu de cas que le pape avoit fait de leur recommandation que de passer outre à ce mariage, en vertu de l'édit contre les mariages élandestins; et la fête ne s'en fit qu'avec plus de magnificence; au mois de may mit cinq cent cinquante-sept, la cour étant alors à Villiers Cotteretz.

- » Comme il étoit entré beaucoup de mauvaise foy dans ces procédures, le sieur de Montmorency en sentit quelques remors de conscience qui l'obligèrent à demander l'absolution au pape Pie quatre.
- » A l'égard de la demoisefle de Pienne, si elle avoit été une héroine de roman, elle se seroit resitée pour jamais dans un couvent; mais sa sagesse ne luy permettant pas d'écouter entrèrement ce désespoir, effe se maria quelque temps après, et voicy comment. Antoine, roy de Navarre, désirant acquérir le royanne de Sardaigne, y employa, pour cette negociation, Florimond de Robertet, seigneur d'Allaye, l'un des quatre secré. taires de ses commandements, lequel étoit fort amoureux de mademoiselle de Pienne, qu'il déstroit sott épouser; et le roy de Navarre luy promit que s'il réussissoit il la luy feroit épouser : il n'y avoit nulle apparence sans cette faveur, d'autant que cette demoiselle étoit fille d'une des meilleures maisons de France, et des plus vertueuses, et qu'elle avoit refuse de si hauts et grands partis qu'if n'y avoit aucun lieu de croire qu'elle voulût épouser un petit secrétaire des commandements tel qu'étoit le sicur d'Alluye. On dit cependant que l'inclination et la bonne volonté de la demoiselle curent plus de part dans cette affaire que le crédit du

roy de Navarre, qui mourut un an derant la sonclusion de ce mariage, mais ce lut luy qui releva les espérances du sieur d'Alluye et même l'y encourages. »

Je crois devoir ajouter à cette relation quelques lettres inédites jusqu'à ce jour, et qui prouvent combien le jeune Montmorency cublia vite les serments qu'il avait faits à sa maîtresse; elles sont extraites de la cellection de pièces historiques recueillies par M. de Gaignières, et faisant partie aujourd'hui du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque royale.

# « Monseigneur,

» Si j'eusse pensé que Dordoy eust fait si long séjour par decy, je vous eusse escrit incontinant qu'il feust arrivé, pour vous remercier très-humblement de l'honneur qu'il vous a pleu me faire m'escrire par luy, qui m'a esté d'une part le plus grand plaisir que je pouvois recevoir, congnoissant que vous ne m'avez point en mon malheur du tout oublyé. Mais de l'autre part, voyant que, par vostre lettre, pour mon ossence, j'ay mérité de n'estre plus appellé vostre filz, ce m'a esté le plus grand regret et desplaisir que je receus jamais. Par quoy, monseigneur, je vous suplie très-humblement que, pour l'honpeur de Dieu, il vous plaise me pardonner et me restituer en vostre bonne grace, yous asseurant, monseigneur, que, pour satisfaction de ma faulte, je vous seray, toute ma vie, si subject, si humble et si obéissant, que j'espère de regaigner, avec l'ayde de Dieu, ce que j'ay perdu en vostre endroit; et pour myeux pouvoir obéir à tout ce qu'il vous plaira me commander, avec vostre faveur et l'ayde de vos bons serviteurs qui sont par deçà, j'espère bien tost obtenir de nostre sainct père mon absolucion

et dispence, moyennant la quelle je seray quicte de la promesse que j'avois jennement et légièrement saicte à mademoiselle de Piennes; et tous deux serons en nostre première liberté, elle de prandre party où elle voudra, et moy de saire ce qu'il vous plaira me commander. Et sur ce, atendant ce très-grand désir de voz bonnes nouvelles, je présenterai mes recommandacions à vostre bonne grâce, suppliant le Créateur vous donner, monseigneur, en parsaite santé, très-longue vie.

- » De Rome, ce xxxj janvier 1556.
  - » Vostre très-humble et très-obéissant filz,

» DE MONTMORENCY. »

Autre lettre à sa mère, qui commence ainsi 1

# « Madame,

» Si tost que Dordroy est arrivé en ce lieu, ayant par luy entendu vostre intention et de monseigneur le connestable, j'ay suplié très humblement nostre sainct père me vouloir donner absolucion et dispense des promesses que légièrement nous avons faictes, mademoiselle de Pienne et moy, l'ung et l'autre, moyennant laquelle elle sera en sa première liberté de prendre parti où bon luy semblera, et moy quiete de ma promesse et prest de faire tout ce qu'il plaira à mon dit seigneur le connestable et vous me commander. (Suivent des excuses sur sa faute.)

<sup>» 31</sup> janvier 1336, »

## « Madame,

» Ayant hier au soir receu le commandement qu'il a pleu à monseigneur le connestable me faire par sa lettre du xv° du passé, je n'ay voulleu faillir, suyvant ycelly, despescher incontinent La Porte avec la lettre qu'il me commande escrire à mademoyselle de Pienne, vous supliant très humblement estre asseurée que si en aultre chose je pouvois luy faire congnoistre et à vous l'extrême regret que j'ay de vous avoir tous deux tant offensé, je ne fauldrois de la mettre promptement en exécution, comme j'ay prié monseigneur de Lansac vous faire entendre, qui me gardera vous ennuyer de plus longue lettre, sinon vous présenter mes très humbles recommandacions à vostre bonne grâce et suplier nostre Seigneur, madame, vous donner en santé très-bonne et longue vie.

» De Romme, ce v février 1556. »

Autre lettre adressée à son père, dans laquelle il promet de ne jamais plus tomber en faute; où il dit: « Et si j'estois si malheureux que de ne vous pouvoir satisfaire aultrement, j'espère que Dieu me fera la grâce que de permettre bientost mourir en quelque lieu si honorable, que vous congnoistrés, monseigneur, que ce qui m'est avenu n'est que folie et jeunesse, et non point faulte d'avoir le cœur en aussy bon lieu que un qui a l'honneur d'estre vostre filz. »

Trois autres lettres sur le même sujet adressées à ses parents, da'ées du mois de décembre 1556.— Folios 38, 40, 42 du même recueil.

Tel est le récit assez touchant des faits auxquels se rapportent les deux premières de nos quatre complaintes amoureuses. L'autre aventure, bien qu'un peu plus scaudaleuse, n'en présente pas moins d'intérêt.

Catherine de Médicis, cherchant à ranger de son parti Louis de Bourbon, prince de Condé, chef des protestanta, imagina de le rendre amoureux de l'une de ses plus jolies filles d'honneur. Elle avait pour but, en agissant de la sorte, d'éloigner le prince de Condé des affaires. Quant au premier point, elle ne réussit que trop bien, et les charmes d'Isabeau de la Tour de Turenne, connue sous le nom de la belle Limeuil, subjuguèrent complétement le prince. La demoiselle, qui, dit-on, avait commencé cette intrigue pour saire plaisir à sa mastresse, ne tarda pas à éprouver une véritable passion; et, comme le prince de Condé devint veuf sur ces entrefaites, elle dut concevoir l'espérance d'une union prochaine. Mais la helle Limeuil se vit disputer sa conquête, et une redoutable rivale fut cause de son malheur. Marguerite de Lustrac, veuve depuis peu de temps du maréchal de Saint-André, voulut dégager le prince des liens où it se trouvait enchaîné. Joignant au pouvoir de ses charmes celui de sa fortune, elle lui donna la terre de Saint-Valéry. Mademoiselle de Limeuil, ne pouvant pas retenir son amant par une générosité semblable, imagina de le fixer en abandonnant ce qu'une jeune fille doit aveir de plus précieux, c'est-à-dire son honneur. Un saandale assez grand s'ensuivit. Catherine de Médicis manifesta

beaucoup de colère, car elle n'aimait pas les désordres publics et voulait qu'on se gardat de l'enfure du tentre, suivant l'expression de Brantôme. La pauvre Limeuil fut obligée de subir sa destinée; Catherine, qui l'affectionnait particulièrement, lui pardonna et, pendant un voyage que la cour fit à Lyon au mois de juillet 1564, elle donna le jour à un fils. On composa aur cet événement quelques satires. Un pasquil en vers latins est parvenu jusqu'à nous (1). On y dit, ce qui est pent-être vrai, que Catherine vint au secours de sa fille d'honneur et lui servit de Lucine; mais on ajoute, contrairement à cette première assertion, qu'elle traits rudement la coupable et l'envoya faire pénitence dans un couvent. Cela est faux : mademoiselle de Limeuil ne cessa jamais d'avoir auprès de Catherine beaucoup de

(1) Voici ce pasquil, que je trouve sité dans le Dictionnaire de Bayle:

Puella illa nobilis, Quæ erat tam amábilis, Commisit adultérium Et nuper fecit flium. Sed dicunt matrem reginam Illi fµisse Lucinam; Et quod hoc patiebatur Ut principem lucraretur. At multi dicunt quod pater Non est princeps, sed est alter Qui regi est à secretis. Omnibus est notus satis. Centra hoc tamen regina Se ostendit tantum plena Cholera, ac si nescisset Hoc quod puella fecisset, Bt dedit illi custodes Superbos nimis et rudes, Mittens in monasterium Quærere refrigerium, sed certe pro tam levi re Sic non debebat tractare, At excusare modicum Tempus, personam et locum. Allis non sit taliter Quæ faciunt similiter.

(Bayle, Dictionnaire hietarique, au mot Limpkili)

crédit. Le malheur qui l'avait frappée ne fit qu'augmenter l'affection que la reine avait pour elle. Il semble au contraire que depuis cette époque elle a joui d'une certaine liberté d'actions et de paroles, qui prouve beaucoup en faveur de son esprit. C'est ainsi que le prince de Condé, ayant été sollicité par sa seconde femme de redemander à mademoiselle de Limeuil les cadeaux qu'il lui avait faits, entre autres bijoux réclama un fort beau miroir surmonté du portrait de M. de Condé. Limeuil, dépitée de la conduite de son ancien amant, prit une plume et de l'encre, et dessina sur le front de monseigneur l'emblème des maris trompés; puis, délivrant le tout au gentilhomme chargé du message, lui dit : « Tenez, mon ami, portez cela » à votre maître et dites que je lui envoye tout ainsi » qu'il me le donna, et que je ne lui ai rien ôté, ni » ajouté (1). »

Dans une autre circonstance, mademoiselle de Limeuil rabroua fort le vieux maréchal de Montmorency, qui essayait de plaisanter avec elle, et qui l'appelait sa maîtresse. Le connétable, bien loin de s'en fâcher, lui répondit : « Eh bien, ma maîtresse, je m'en vais, car » vous me rabrouez fort. — C'est bien raison, répondit » Limeuil, que vous rencontriez quelque personne qui » vous rabroue, puisque c'est assez vostre coutume » de rabrouer tout le monde. — Adieu donc, ma maî- » tresse, répliqua en riant le vieux connétable, aujour- » d'hui vous m'avez donné la mienne. »

Il y avait encore parmi les filles d'honneur de Catherine de Médicis une autre Limeuil, sœur de la précédente, et, comme elle, d'un fort gentil esprit, mais gaie et malicieuse. Un jour elle s'avisa de composer sur

<sup>(1)</sup> Brantôme, Dames galantes, discours VII.

toutes les personnes de la cour un pasquil plaisant et spirituel, mais non pas scandaleux. Quoi qu'il en soit, Catherine de Médicis s'en formalisa, et la demoiselle reçut lefouet. Elle succomba toute jeune encore à une forte maladie; c'est elle qui se faisait jouer par son laquais la chanson de la Guerre, ainsi que je l'ai dit dans la notice précédente.

Quant à sa sœur, son aventure avec le prince de Condé ne l'empêcha pas de se marier; elle épousa Scipion Gardini Goy, gentilhomme italien, créature de Catherine de Médicis, avec lequel elle ne paraît pas avoir vécu en bonne intelligence. La chanson que je reproduis sur ses amours avec le prince a été composée par Jeanne d'Albret; elle se trouve dans les œuvres poétiques de Du Bellay. Ce dernier est auteur de celle qui a rapport à la maréchale de Saint-André.

## CHANSON

SUR LA PRISE DE CALAIS, SUR LA MORT DE HENRI II, ET SUR LA FAVEUR DU DUC DE GUISE.

Il ne saut pas être étonné si la prise de Calais en 1558 a été le sujet des chansons populaires de l'époque. Ce grand sait d'armes mit le comble à la gloire du duc de Guise, que sa belle désense de Metz avait déjà bien illustré. Non-sculement les poètes et les savants célébrèrent à l'envi la gloire du grand capitaine, mais le peuple sit aussi entendre sa voix. Outre les chansons, dont je publie la plus curicuse, on composa encore sur cet événement une petite comédie qui sut jouée dans

jes carresours, et l'on comprend que la saveur dont avait joui pendant le règne de Henri II le connétable de Montmorancy se soit éclipsée devant la gloire du duc de Guise. Rien n'est plus ourieux sous ce rapport que cette chanson, datée de 1860, époque où, François II montant sur le trône, le duc de Guise sut nommé lieutenant général du royaume. Cette chanson, qui commence ainsi:

Roy de France, mon cher prince, Vous obeir je prétends...

dans la bouche du duc de Guise, une satire d'autant plus spirituelle et mordante. La chanson dont elle est précédée est aussi fort curieuse. C'est une histoire en vingt couplets du fameux comte de Montgomery, qui tua Henri II dans un tournol. Bien qu'il y soit fait mention d'événements postérieurs à l'année 1559, je l'ai placée sous cette date, qui est celle du fait principal consigné dans la chanson. Elle prouve l'acharnement, bien légitime après tout, de Catherine de Médicis à poursuivre le meurtrier involontaire de son mari.

# CHANSONS

#### SUR MARIE STUART.

l'ai recueilli quatre chansons qui se rapportent à la vie si agitée, si romanceque, de l'infortunée Marie Stuart. La première est de l'année 1558 et célèbre son mariage avec le dauphin, qui fut depuis François II. Tous les oètes chantèrent à l'envi cette union, qui devait

être de si courte durée. En effet, Marie Stuart épousa le dauphin le 24 avril 1888 et, le 5 décembre de l'année 1860, François II mournt après un règne de seize mois environ. Marie Stuart éprouva un chagrin profond de cette perte, et la douleur lui inspira plusieurs chants, entre autres celui que je reproduis ici et que Prantôme Lous a conservé. Le même historien nous à fait connaître des couplets que l'on chantait à la cour sur le douit de cette princesse, sur sa blancheur, qui triomphait du voite blanc dont sa têté était ornée. On trouve encore dans plusieurs recneils des fragments d'une autre chanson que Marie Stuart aurait composée, dit-on, en montant sur le vaisseau qui la remmenait en Écosse. En voici un couplet assez remarquable:

Adieu plaisant pays de France,

O ma patrie

La plus chérie,
Qui a nourri ma jeune enfance.

Adieu France, adieu mes beaux jours.

La nef qui dejoint nos amours

N'a ci de moi que la moitié,
Une part te reste; elle est tienne,
Je la fie à ton amilió

Pour que de l'actre it te souvienne.

La quatrième chanson fut composée par le jeune Chastelard, au plus fort de la passion romanesque qu'il éprouva pour la reine d'Écosse. Brantôme nous a conservé cette lamentable histoire, et c'est par son réoit que je terminerai ma notice.

« Si faut-il, avant que je finisse, que je die encore » cecy pour response à aucun que j'ai veu parler mat de » la mort de Chastellard, que la royne fist exécuter en

- » Écosse, et l'en taxer, voire estre si malheureux de » tenir que par vengeance divine elle avoit justement » paty comme elle avoit fait patir autruy...
- » Ce Chastellard donc fut ung gentil homme de Dau» phiné, de bon lieu et bonne part; car il fut petit-neveu
  » du costé de sa mère de ce brave M. de Bayard: aussi
  » disoit-on qu'il luy ressembloit de taille; car il l'avoit
  » petite et maigreline, ainsi qu'on disoit que M. de
  » Bayard l'avoit. Bref, il estoit gentilhomme très-ac» comply: et quant à l'âme, il l'avoit aussi très-belle;
  » car il parloit très-bien et mettoit par escrit des mieux,
  » et mesme en rithme aussi bien que gentilhomme de
  » France, usant d'une poésie fort douce et gentille, en
  » cavalier.
- » La reyne donc, qui aymoit les lettres et principale» ment les rithmes, et quelquesois elle en faisoit de
  » gentilles, se plut à voir celles du dit Chastellard, et
  » mesme elle luy faisoit response; et pour ce luy faisoit
  » bonne chère et l'entretenoit souvent. Cependant luy
  » s'embrase couvertement d'un seu par trop haut, sans
  » que l'objet en peuve mais; car et qui peut dessendre
  » d'aimer?

Brantôme continue en disant comment le jeune Chastellard quitta la France et le service de M. de Montmorency, auquel il était attaché, pour retourner en Écosse auprès de la reine, comment il se fixa auprès d'elle et poussa la témérité jusqu'à s'introduire la nuit dans sa chambre. « La reine, sans faire aucun scandale, luy pardonna, » ajoute Brantôme, qui rappelle à ce sujet l'histoire de l'amiral Bonnivet et de la sœur de François I<sup>er</sup>.

Il termine ainsi:

« Nostre reyne d'Escosse, comme sage et prudente,

- » passa ainsi ce scandale, ma's le dit Chastellard, non » content et plus que forcené d'amour, y retourna pour » la seconde fois, ayant oublié sa première faute et son » pardon.
- » Alors, la reyne, pour son honneur, et à ne donner » occasion à ses femmes de penser mal, voire à son » peuple, s'il le sçavoit, perdit pacience, le mit entre » les mains de la justice, qui le condamna aussitost » à avoir la teste tranchée, veu le crime du fait. Et le » jour venu, ayant esté mené sur l'échaffaud, avant mou » rir avoit en ses mains les hymnes de M. de Ronsard; » et pour son éternelle consolation, se mist à lire tout » entièrement l'hymne de la mort, qui est très-bien faict, » et propre pour faire abhorrer la mort, ne s'aydant au » trement d'autre livre spirituel, ny de ministre, ny de » confesseur.
- » Après avoir fait son entière lecture, se tourne vers » le lieu où il pensoit que la reyne sust, s'écria haut : » Adieu, la plus belle et la plus cruelle princesse du » monde; puis, sort constamment tendant le col à l'exé-» cuteur, se laissa desaire sort aisément (1). »
  - (1) Brantôme, Dames illustres: p. 123; édit. in-8°, t. v.

#### REGNE DE HENRI II.

I

# **CHANSON**

SUR ANNE DE PISSELEU,

DUCHESSE D'ÉTAMPES, MAÎTRESSE DE FRANÇOIS 1<sup>er</sup>.

1547.

- 1 Je me soulois tenir à la cour de France, Toujours auprès le roy en prenant ma plaisance; Mais maintenant m'a délaissée Comme une pauvre désolée.
- Qu'est devenu le temps que j'estois estimée!

  Des princes comme du roy j'estois la mieux aimée.

  Mais si à aulcun je fais tort

  C'est à la royne Alienor.
- D'avoir tant enduré de madame d'Estampes.

  Elle a eu grand honneur,

  Et moy j'en ay le déshonneur.

- 4 On me souloit nommer madame de Pontièvres, Maintenant je suis chassée bien loing arrières. C'est par la mort que Dieu m'a osté Ce noble roy mon bien-aymé.
- 5 Las! noble roy Henry, vous me faictes grand grâce De me laisser joyr de mes chasteaulx et place Que le noble roy m'a donné; Je ne l'avois pas mérité.
- 6 Hélas! vray Dieu! où sont mes bagues et mes pierres, Que je soulois porter par grande pompiere? Maintenant il me les faut laisser J'en ay au cuer ung grant regret.
- 7 Mesdames de la court, prenez à moy exemple; Ne montez pas si haut qu'il vous faille descendre. Par trop monter je suis bien mise en bas, Et deboutée de tous estatz,
- 8 Vray Dieu de paradis, je ne sçay plus que faire, Sinon me retirer en quelque monastère.

  Priez à Dieu de paradis

  Qu'il veuille avoir de moy mercy.

H

## CHANSON NOUVELLE

Faicle et composée d'un tournoy qui fut faict à Bloys par le roy et les princes de la court :

Oyez tous, amoureux par amour, etc.

1547.

- Dans le chateau de Bloys,
  Qui est ville plaisante,
  Il fut fait un tournoy
  De par le roy de France,
  Pour l'amour de son grand amy
  René, monsieur, prince et marquis.
- Et toute son armée
  Estoient habillez de blanc;
  Leurs chevaulx de livrée,
  Ils triumphoient en noble arroy,
  Dont chascun regardoit le roy.
- Monsieur le connestable,
  Il pourtoit l'espée blanche,
  Monsieur de Saint-André,
  Grand-marcschal de France;
  Les paiges estoient tous les premiers
  Qu'estoient richement habillez.
- 4 Et monsieur le Dauphin Conduisoit son armée. Du second coup qu'il frappe,

Il rompit son espée; Il la rompit triumphamment Pour son premier advencement.

- Et la royne de France,
  Madame Marguerite
  Estoient sur un eschafault,
  Je le vous certifie,
  Qui regardoient le noble roy
  Qui triumphoit en noble arroy.
- Tout le monde disoit :
   Qui est ce capitaine
   Qui les combatoit tous?
   Vray Dieu! qu'il a de peine.
   Non a, non a, il y prend grand plaisir,
   Car c'est le noble roy Henry.
- Les princes de la court
  Suivans le roy de France,
  Estoient sur grans chevaulx
  Rompans et brisans lances;
  Ilz les rompoient fort vaillamment,
  Devant le roy qu'estoit présent.
- Sonnoient à grand puissance
  Dessus deux éléphans
  Qu'estoient faict à plaisance;
  Dedans deux tours ilz prenoient grand plaisir
  Pour tout le monde resjouir.
- 9 Le jeudy s'ensuivant Ce fut le grand triomphe. Vous cussiez veu le roy,

Princes et chevaliers,
Qu'alloient parmy la ville
Estant trestous masquez,
Acoustrez sompteusement
Tant de drap d'or que drap d'argent.

- Par grande melodie,
  Allant dessus des bœufz
  Tout le long de la ville,
  Et devant eulx il y avoit
  Trois filles nues, je vous prometz.
- 11 Les filles que c'estoient
  Ne s'en soucioient guaires,
  En courant devant eulx,
  Faisant bonne pipée.
  De deux enseignes on leur a faict présent
  Pour les acoustrer bravement.
- Qui a faict la chanson?
  C'est un enfant de ville,
  Migraine c'est son nom,
  Il s'est monstré habille.
  Or, prions trestous Jésus-Christ
  Qu'à la fin nous doint paradis.

#### III

## CHANSON

#### SUR LE DUEL DE JARNAC ET LA CHATEIGNERAYE.

Chanson nouvelle du combat faict à la court, sur le chant : Bi je l'ay dict.

#### 1547.

- 1 Escoutez la chanson
  Composée dans Paris,
  C'est de deux gentilz hommes,
  Qui estoient ennemis.
  Si je l'ay diet,
  Si je le dict jamais,
  Si jamais j'en parlis.
- 2 Pour l'amour d'une dame Sur quoy on a mal dict, Ont demandé combat Au noble roy Henry. Si je l'ay dict, etc.
- 3 Le roy si leur accorde Pas ne les escondit. S'il y a homme en France Qui dict que je l'ay dict, Si je l'ay dict, etc.
- 4 Je veux perdre la vie Si ne le fais mourir. Pour en faire l'espreuve Je m'en vais droict à luy. Si je l'ay dict, etc.

- Du premier coup qui frappe Chastaineroie blesse; A la seconde fois, Les jarretz lui coupit. Si je l'ay dict, etc.
- 6 Gernach si s'en retourne Devers le roy Henry: Sire, que dois-je faire De mon grand ennemy? Si je l'ay dict, etc.
- 7 Le roy si luy respond:
  Fay en à ton plaisir.
  Gernach si s'en retourne
  A son grand ennemy.
  Si je l'ay dict, etc.
- 8 Rend toy, Chastaneroie, Car il te fault mourir. Luy rendit son espée, Son pistollet aussi. Si je l'ay dict, etc.
- 9 Gernach si les présente Au noble roy Henry. Si je l'ay dict, etc.
- Vendosme les a prins.

  Si je l'ay dict, etc.

  En luy disant: Gernach,

  Retourne en ton pays.

  Si je l'ay dict, etc.

11 Et mais que je te mande, Tu me viendras servir. Si je l'ay dict, etc.

12 Gernach si prend la poste,
S'en va à son païs.
Si je l'ai dict,
Si je le dict jamais,
Si jamais j'en parlis.

IV

## CHANSON

SUR LA PRISE DE BOULOGNE.

1549.

Pour toy ton prince, hélas! povre esgarée, Souffre beaucoup de travail et nuysance; Mais que d'orgueil tu ne sois emparée, Il te rendra sous son obéissance. A grand malheur t'a pris en alliance Un étranger par trahison congneue; Mais à grand heur, pour reparer l'offense, Reçoy ton roy au moins à sa venue. (bis.)

Sur un autre chant.

Réveillez-vous, réveillez, Boulongnois; Ne songez plus, chascun vienne en personne Pour recevoir Henry, roy des Françoys. Bruiez, canons, tant que l'air en raisonne; Phifres, tabours et trompettes qu'on sonne,
Avec le bruyt de tout bon instrument,
Et ne pensez qu'en tout esbatement,
Dancez, ballez, ragés, saillés,
N'ayez soucy,
Ne crainte aussi.

V

# 1re CHANSON

SUR LE SIÉGE DE METZ.

Chanson nouvelle, composée par un souldart faisant la centinelle sur les rampars de Metz, et se chante sur le chant: Les Bourguignons mirent le camp, etc., ou Les regrets que j'ay de m'amye, etc.

1552.

- Le mardi devant la Toussains
  Est arrivé la Germanie,
  A la belle croix de Messens,
  Faisant grande escarmocherie:
  Mais les François de chere hardie
  Au-devant d'eux s'en sont allez;
  C'estoit pour rompre leur folie
  De recognoistre en noz fossez.
- 2 Double canons il ont menez A la belle croix dessus dite, Pour batre le palais de Metz, Les grans églises et petites:

Mais ilz ont trové les reliques Aux Carmes, et aux Cordeliers De deux pièces d'artillerie, De quoy on les ha saluez.

- Est retournée la Germanie,
  Les Espagnolz, Italiens;
  Le duc d'Albe et sa compagnie
  Se sont campez en l'abbaye
  De Saint-Arnoult près noz fossez :
  C'estoit pour assiéger la ville,
  Et la bastre de tous costez.
- 4 Ilz ont fait faire gabions,
  Mener canons en abondance;
  C'est pour batre nos bastillons,
  Nos rampars, murailles, defenses.
  Tranchées par bonne ordonnance,
  Ils ont fait touchant noz fossez,
  Pensant prendre soudarts de France
  Et la noble ville de Metz.
- Avecques beaucoup de noblesse;
  De Vandosme les deux enfans,
  De Nemours plein de hardiesse:
  Le seigneur Strosse sans cesse
  Se promenant sur les rampars,
  Nuit et jour plain de grand adresse,
  Faisant Metz fort de toute pars.
- 6 Et monsieur de Montmorency, Aussi le vidame de Chartres, Le vieil gendarme Saint-Rhemy, Nuit et jour cherchant dans les caves,

En escoutant sur les murailles L'ennemy qui nous veult miner. Mais il leur ha donné la haie, Car les ha contreminez.

7 Vingt et deux pièces ont amenez
Tout auprès de noz faulces braies,
De quoy ilz nous ont canonez
La tour d'Enfer et noz murailles,
Faisant des bresches assez larges
Environ cent pas pour le moins,
Mais ilz n'ont pas eu le courage
De venir combattre François.

#### VJ

# 2° CHANSON sur le siège de metz.

1552.

- 1 Le dernier mercredy de l'an,
  François ont fait une sortie
  Dessus les pouvres Alemans,
  Gens de pied et cavalerie,
  Se rencontrant au hault des vignes,
  Tirant au camp de Barbanson;
  Et là jouèrent à l'escrime,
  Dont l'Alemant n'eut pas le bon.
- 2 Quand les Allemans ont cogneu Qu'ilz n'ont que rompu la muraille, Leurs munitions despendu, Et mangé toute leur vitaille,

Ils ont dit à monsieur d'Espagne : Retirons-nous en noz païs, Dedans les terres d'Alemagne, Afin qu'au printemps n'ayons pis.

- De devant Metz l'artillerie.

  Et tout leur camp ont fait marché,
  Qui leur est grande moquerie.

  Le noble seigneur de Guise
  Sur la queue leur feit aller
  Grand nombre de cavalerie,
  Pour leur apprendre à cheminer.
- 4 Et toy, marquis de Brandebourg,
  Ailleurs te faut jouer ta chance.
  Retire toy dedans un bourg,
  D'entrer à Metz n'aye fiance,
  L'on ha bien cogneu ta meschance,
  La croix blanche avois chargée:
  C'est pour tromper le roy de France,
  Sans jamais l'avoir méritée.
- Prendre tristesse et doléance,
  D'avoir perdu si beau merœer,
  Chemin et passage de France.
  Tu as bien cogneu la puissance
  Du roy Henry asseurément.
  Des quatre villes de l'empire,
  La plus belle tient maintenant.
- 6 Celuy qui ha faict la chanson Est un souldart, je vous asseure, Estant en Metz en garnison, Nuit et jour coucher sur la dure,

Endurant aux piedz grand' froidure, Voyant les ennemys si près, Luy souvenant de son amie, Pensant ne la revoir jamais.

#### VII

## 3° CHANSON

#### SUR LE SIÉGE DE METZ.

Chanson saicle sur le département du camp de l'empereur de devant la ville de Metz, et des grans prouesses des nobles Françoys de dédans ladicle ville; sur le chant :

Que peult on dire en France du camp de Luxembourg.

1552.

- 1 Que peult on dire en France
  De la ville de Metz;
  Il y a grand'puissance
  De fort nobles François
  Qui jamais ne s'estonnent
  De voir gens de Bourgongne
  Campez tout à l'entour.
  Et mesmes en personne
  Ils font force besongne
  Du marquis Brandebourg.
- Des trois parts de la ville
  Ils nous ont assiegez,
  Qui est une chosé ville,
  Sans assaultz nous donner.
  Car les traistres infames
  Entendent bien leurs games

Par force d'espions.. Et mesme le duc d'Albe, Qui meine l'avant garde Pour faire trahison.

- Lieutenant pour le roy,
  Il entend bien la guise
  De faire son debvoir
  Avec ses gendarmes;
  Leur donnant force allarmes
  Tant de jour que nuict,
  Et devant qu'il se couche
  Leur faict faire escarmourche
  Pour leur donner ennuy.
- 4 Monseigneur d'Anguian,
  Prince de grand renom,
  Vrai chevalier errant,
  Cherchant les Bourguignons.
  Il est party de France,
  En grande diligence,
  Pour combatre hardiment,
  Et avec grant vaillance
  A donné coups de lance
  Contre les Allemans.
- Il y prent grant soulas,
  Le scait bien seconder
  A coup de coustellatz.
  Car d'une grand'furie
  Ils font, je vous affie,
  Chascun à leur costé,
  En bonne compaignie

Jusques à l'artillerie Les Bourguignons trotter.

- Il est fort diligent,
  On n'a point peur qui cloche,
  Ne lui ne tous ses gens;
  Car luy mesme en personne
  Faict faire la besongne
  Des rempars et trenchées;
  Et sans fin il travaille
  Du long de la muraille,
  Sans point estre fasché.
- 7 Monseigneur de Nemours,
  Qui est preux et vaillant,
  Avec sa compaignie,
  Aussi son lieutenant,
  Ils font force sorties
  D'une chère hardie
  Dessus ses Allemans;
  Lesquelz n'ont pas puissance
  De faire résistance
  Contre si vaillans gens.
- Prince de si grand pris,
  Le grand-prieur de France,
  Monseigneur le marquis,
  Tous trois d'une alliance,
  Ils donnent coups de lance,
  Acquerans bruit et los;
  Et n'ont point de doubtance
  De faire résistance
  Contre ses Espagnolz.

- 9 Le seigneur Pierre Estrosse,
  Vaillant comme un César,
  Jours et nuictz aux aproches
  Faisant faire rampars,
  Pour mettre artillerie
  A faire baterie
  Contre ses ennemis;
  Car jamais ne s'ennuie
  De prendre grant envie,
  Jusque ilz soient à mort mis.
- 10 Monseigneur le vidame,
  Donnant cueur aux souldars,
  Faict sorties extresmes
  En plusieurs lieux et pars;
  Avec ses gentilz hommes,
  Grans coups de masse donne,
  Combattant vaillament,
  Et faict, je vous affie,
  Jusques à l'artillerie
  Fuir les Allemans.
- 11 Il y a tant de noblesse
  Dont je ne scay le nom,
  Vaillans, plains de prouesse,
  Seigneurs de grand renom;
  Les fils du conestable,
  Hardiz et redoutables,
  Acquerant bruit et los.
  Souvent leur prent envie
  De faire des sorties
  Contre les Espagno!z.
- 12 Quant à la fanterie De tant nobles soldars,

Ils font, je vous affie,
Leurs ennemis couars;
Car tous leurs capitaines,
Lieutenant et enseignes,
Ils ont le cueur si hault
Que jamais ne se faignent
De recepvoir l'assault.

#### VIII

## 4° CHANSON sur le siège de metz.

Chanson nouvelle des bourgeois et marchands de Metz, sur le chant:

Péronne sur le Sonne, etc.

1552.

1 On va partout disant,
Par le païs de France,
Que Metz se resjouit
Et vit à sa plaisance
De veoir ceste croix blanche,
La noble fleur de lys.
Ce joly temps d'esté,
Verrons le roy Henry.

Vive le roy et monsieur le Daulphin, Et toute l'alliance Du roy des fleurs de lys. De Metz, la bonne ville,
Ils sont tous resjouis
Et ont faict entreprinse:
C'est de faire un présent
Au noble roy Henry,
Pour tousjours soustenir
La noble fleur de lys.

Vive le roy et monsieur le Daulphin, etc.

Au noble roy de France:
Sire, nous sommes à vous
Pour faire voz plaisances;
Nous allons à la guerre,
Voulons vivre et mourir,
Soustenant la querelle
Du noble roy Henry.

Vive le roy et monsieur le Daulphin, etc.

4 Quant monsieur de Vandosme A veu la fanterie, Dit à monsieur de Guise : La belle compagnie! Ce sont tous bons souldars Qui sont de grand valeur; Ilz repoulseront bien Les gens de l'empereur.

Vive le roy et monsieur le Daulphin, etc.

Qui a faict la chanson De Metz, la bonne ville? Un enfant de Lyon, Menant joyeuse vie; Avec sa doulce amie Prenant son passetemps. Il ne s'en soucie mie S'il ne revient de l'an.

Vive le roy et monsieur le Daulphin, Et toute l'alliance Du roy des fleurs de lys.

#### IX

# 5° CHANSON sur le siège de metz.

Chanson nouvelle sur la prinse de Goze, Metz; sur :

Retirez-vous, etc.

- 1 Tremblez, Metz et Lorraine,
  Hanoyers et Flamans,
  Car le bon roy de France,
  Avec ses nobles gens,
  De Paris est party
  Pour aller en Lorraine,
  Estant avec luy (bis)
  Ses princes et capitaines.
- 2 En une terre neutre Le roy est arrivé;

Devant une abbaye,
Goze se fait nommer,
Où estoient Espagnolz
Qui ne se vouloient rendre;
Furent tous mis à mort (bis)
Par les souldars de France.

- De l'abbaye de Goze
  Le roy s'en est allé
  A une ville forte,
  Metz se fait appeler.
  Et puis la feist sommer,
  Par un hérault de France,
  S'ilz se vouloient tourner (bis)
  Et faire obéissance.
- 4 Les bourgeois et gens d'armes De la ville de Metz Furent d'une aliance Ne se rendre jamais, S'ilz n'avoient le canon Pour battre leurs murailles : Mais leur rébellion (bis) Ne leur valut pas maille.
- En estant adverty,
  Qui faisoit l'avant garde
  En fut tout resjoui.
  Tot les vint assaillir
  De canons et bombardes,
  De par le roy Henry, (bis)
  Pour leur livrer bataille.
- 6 Quant ilz ont veu par ordre Le canon affusté,

Criant miséricorde
Par dessus le fosséz,
Tenant l'enseigne au poing,
Criant tous vive France,
Vive le roy Henry (bis)
Et toute sa puissance.

- 7 La douxiesme journée
  Du joly moys d'avril
  Que Metz fut retournée
  Au noble roy Henry,
  Le Conestable entry
  Dans Metz, ville gaignée;
  Le lundy ensuivant
  Le roy fist son entrée.
- 8 Qui feist la chansonette
  D'un si très plaisant son,
  Fut un souldard de France
  Estant en garnison
  Dans Metz, ville de nom,
  Au pays de Lorraine,
  En mangeant du bacon
  Auprès d'une fontaine.

X

# CHANSON SUR LA BATAILLE DE RENTY.

- A cheval tost, mes gensdarmes;
  Boutez seu en toutes parts.
  Branlez vos piques, soldats,
  Qu'on se mette tous en armes,
  A cheval tost, mes gensdarmes.
- Allons donner les alarmes
  Au camp de nos ememis,
  Enflez vos cœurs, mes amis.
  L'ennemy trop fait l'horrible,
  Que d'une fureur terrible
  Soit à sac au plutot mis.
- The Enflex vos cœurs, mes amis,

  A mont, à mont, à l'estendart! (bis)

  N'atendons plus, il est trop tard;

  Mars nous fait jeu, bien je l'entends;

  Donnons le choc, il en est temps;

  Et tellement que cette race,

  Qui contre nous trop fort embrasse,

  Soit mise à mort tellement
- 4 Qu'il en demeure un seulement, Duquel honneur ceste victoire Enrichira nostre memoire.

Sus donc, prions nostre Sauveur Nous y donner telle faveur Que le tout soit fait à sa gloire.

#### XI

#### DEUX CHANSONS

SUR LES AMOURS DB M. DE MONTMORENCY

ET DE MADEMOISELLE DE PIENNE,

FILLE D'HONNEUR DE LA REINE CATHERINE DE MÉDICIS.

Sur le chant : Laissez la verde couleur.

1556.

## M. de Montmorèncy parle:

- A faict mettre
  A mon cœur grande douleur;
  Et la fureur de mon père
  Trop amère
  Vient de trop grande rigueur.
- 2 De cette maison de France
  L'alliance
  Est grande pour mon pouvoir;
  Mais craignant d'acquerir blaine
  De madame,
  Je me suis voulu pourvoir.
- 3 Le parti qu'on me présente Ne contente

Mon las cœur aucunement; Une seule qui est mienne, Ceste Pienne, N'en aura contentement.

- Pour (en somme)
  La priver de mon esprit;
  Deffendant à toute poste,
  Quoy qui couste,
  De ne m'en porter escrit.
- Te souvienne
  Seulement de nos amours;
  Car en despit de l'envie,
  Quoy qu'on die,
  Ton amy serai toujours.
- Qu'il est maitre,
  Qu'il est maitre,
  Mais bientôt s'appaisera.
  Je ferai chose qui vaille
  En bataille,
  Lors sa rigueur cessera.

## Mademoiselle de Pienne répond:

1 Tu t'en vas en Italie,
Mais complie
Ce pendant je chanterai
En religion facheuse,
Fort piteuse,
Où je te regretterai.

- 2 De pitié mon cœur doit fendre,
  Sans attendre,
  De voir la religion
  Où je vay finir ma vie,
  Par envie,
  Ce m'est dure passion.
- The control of the co
- 4 Céans ne se jettent œillades,
  Ne gambades,
  Selon l'amoureux desir;
  Nos chansons ne sont que larmes
  Et alarmes,
  Nous n'avons autre plaisir.
- Envieuse

  Tant que sera fon retour.

  Mon amitié je te jure

  Et assure,

  En dépit des envieux.
- De ta Pienne,

  Qui ne dort ne nuit ne jour;

  Ne mets point en oubliance

  L'alliance

  Qui est faite entre nous deux.

#### XII

## CHANSON

# SUR LES AMOURS DU PRINCE DE CONDÉ ET DE LA BELLE LIMEURL,

FILLE D'HONNEUR DE LA REINE CATHERINE DE MÉDICIS-

- Amour contre amour querelle.
  Si par double effort contraire
  Le mien l'on me veut soustraire,
  A l'honneur d'honneur j'appelle.
- 2 Sotte amour et ignorance Aveuglent une cervelle, Et font qu'un songe on revèle Au lieu de vraie apparence.
- D'aimer aussi et d'être aimée, Feroit feu après fumée S'elle me le faisoit croire.
- 4 Mais le saint où elle voue A mon'offrande reçue Et ma fermeté connue, Qui fait qu'ailleurs ne se loue.

#### XIII

## CHANSON NOUVELLE

DU MARIAGE DE MONSIEUR LE DAUPHIN ET DE LA ROYNE D'ESCOSSE.

Sur le chant des Bouffons.

1558.

Dois tu pas estre aise, O peuple escossois, D'estre en l'obéissance Du petit roy Françoys!

- Peuple escossois,
  Ne sois plus en esmoy,
  Car tu as maintenant
  Un bon prince et bon roy;
  C'est François de Valois,
  Le filz du roy Henry,
  Qui pourtera le sceptre
  Semé de fleurs de lys.
  Dois tu pas, etc.
- 2 C'est à votre royne,
  Blanche comme le lys,
  Que le bon roy de France
  A marié son filz.
  En grant triomphe
  Et honneur prefis
  Dedans la grande église
  Nostre-Dame à Paris.
  Dois tu pas, etc.

- 2 Quand viendrent à l'église
  Pour estre espousez,
  Le bon prince de Guise
  Marchoit tout le premier.
  C'estoit pour donner ordre
  A tous les assistans,
  Et voir le roy d'Escosse
  En aage florissant.
  Dois tu pas, etc.
- Après marchoit en ordre Le noble roy Henry, Et noble Katherine, Royne des fleurs de lys, Menant la noble royne Dame des Escossoys, Pour la donner à femme Au second roy Françoys. Dois tu pas, etc.
- Le noble roy Henry
  Et tout le sang de France
  Sont venus avec luy,
  Pour conduire l'espouse
  Blanche comme le lys
  En la salle royalle
  Du palais de Paris.
  Dois tu pas, etc.
- 6 L'an mil cinq cens Avec cinquante et huit, Nostradamus L'avoit très bien prédit,

Que nopce royalle En France viendroit, Qui sont apparente Du second roy Françoys. Dois tu pas, etc.

- 7 Chantez donques louanges
  Tous nobles Escossois,
  Au grand Dieu des anges
  De vostre roy Françoys,
  Qui, par mariage,
  Vostre royne a dous
  De son florissant aage
  Et sa grande beauté.
  Dois tu pas, etc.
- 8 Qui la chanson a faicte,
  Du second roy François
  Et de la noble royne
  Dame des Escossois,
  Ce fait appeller Chantre
  Par nom en ses escrits,
  Priant Dieu pour son prince,
  Le roy des fleurs de lys.

Dois tu pas estre aise, O peuple Escossois, D'estre en l'obéissance Du petit roy Françoys.

#### XIV

## CHANSON NOUVELLE

DE LA PRINSE DE CALAIS.

Faicte sur le chant : Il extoit un gris moyne.

1558.

Calais, ville imprenable, Recognois ton seigneur, Sans estre variable, Ce sera ton honneur.

Jusques en Normandie,
Et riant et chantant
Par toute Picardie,
Que Calais la jolye
Est prinse des Françoys,
Malgré toute l'envye
Des Bourguignons Anglois.

Calais, ville imprenable, etc.

2 Las! tu te fusse bien
Passée de faire guerre,
On ne te disoit rien,
Ny à toute Angleterre.
Tu as rué par terre
La ville Sainct-Quentin,
C'est pourquoy on te serre
Du soir et du matin.

Calais, ville imprenable, étc.

La grande tyrannie
Que tu allois faisant,
Toy et ta compaignie,
Dedans la Picardie
Sans l'avoir averty,
Sur toy a eu envie
En toy disans: Rens-toy.

Calais, ville imprenable, etc.

4 Messieurs de Guise et Termes
Sont allez à puissance,
Sans fallots ny lanternes,
Te rendre récompense.
Car à grands coups de lance,
Bombardes et canons,
T'ont foulé sur la pance,
Aussi aux Bourguignons.

Calais, ville imprenable, etc.

As esté bourguignonne:

Mais tu es rué jus,

C'est à eux grand vergongne.

Quoyque l'empereur grogne,

Luy et tous les Anglois,

Tu es conme Péronne

Subjette aux Françoys.

Calais, ville imprenable, etc.

6 Espaignols, Bourguignons, Ils meurent de grant rage,

Car leurs doubles canons
Sont prins, et leur passage
Est rompu au rivage
De la mer ceste fois,
Visiter les Anglois.

Calais, ville imprenable, etc.

7 Monstreul, Ardre, Boulogne, Beauvais et Abbeville, Amyens, qui pas n'eslongnes, Et Paris la grand ville, Baptisez vostre fille, S'entent mal de la foy; Jésus-Christ et l'Église Le veult, aussi le roy.

Calais, ville imprenable, etc.

8 Qui feit la chansonnette?
Ce fut Chateau-Gaillard,
Estant en sa chambrette,
Se plaignant de son lard
Qui pris par un vieillard
Luy fut secretement,
Mais le tirant à part,
Luy dit: C'est moy, vraiment.

Calais, ville imprenable, Recongnois ton seigneur, Sans estre variable, Ce sera ton honneur.

#### XV

## CHANSON

## SUR LE COMTE DE MONTGOMMERY

SUR LE CHANT DU CAPITAINE LORGES.

- Qui se fie à fortune!
  Encor' plus malheureux
  Qui par trop l'importune.
  En sont souvente fois
  Les princes et les roys
  En grand meschef et honte:
  Moy très bien le cognois
  Que naguères j'estois
  De Mont-Gommery comte.
- Fortune m'a esté
  Favorable en jeunesse,
  Mais elle m'a contristé
  Arrivant en vieillesse.
  La France m'a cogneu
  Chevalier bien receu,
  Monté comme sainct George,
  Et l'un des plus subtils:
  Aussi estois-je fils
  Du capitaine Lorge.
- 3 Du noble roy Henry Gentilhomme de la chambre, J'estois en bel arroy Adroict de corps et membre.

Bien jouer je scavois
De lance et de long bois,
Piques et hallebardes.
Aux jouctes et tournois
L'on me prenoit pour chois,
Capitaine des gardes.

- 4 Par un fatal destin
  Le roy voulant s'ebatre,
  Me dist par un matin
  Qu'à moy vouloit combattre;
  Par son commandement
  Fus armé vistement.
  Sans penser à nul vice
  De ma lance un éclat,
  Roide pointe et plat,
  Le tua dans sa lice.
- Prononça à haute voix
  Que n'avois nullement
  Vers luy commis la faute;
  Toutes fois j'eux tremeur,
  Et craignant la rigueur
  Du sang royal et l'ire,
  Et par bonne raison
  Advise ma maison,
  Soudain je me retire.
- 6 Or, quand je sus à Duce, Bientost en grand vitesse Le prince de Condé M'envoya autre adresse. Alors je commençay, En pensant m'avancer,

A lever des gendarmes; Prestres en tous cartiers, Moines et cordeliers, Sentirent mes alarmes.

- A Rouen bonne ville,
  Par un seditieux
  Monsieur de Mendreville;
  Car j'eus le cœur si haut
  Que j'attendis l'assaut
  Du roy et de sa mère;
  Et voyant leurs efforts,
  Que n'estions les plus forts,
  Sailly sur la rivière.
- 8 Sans faire long séjour,
  Sur la mer print mon erre,
  Me donna du secours
  La royne d'Angleterre.
  'Tost je repassay l'eau,
  Vins bastre le chasteau
  De Caen, aussi la ville.
  Par un subtil hazard,
  Je tuai Renouard,
  Un capitaine habille.
- 9 Vire sçait bien comment
  J'avois grande puissance;
  Leurs moines et couvents
  Je mis en décadence:
  Bourgeois mal entendus,
  Qui s'estoient rendus,
  Fis estrangler et pendre.
  Leurs images dorez,

Au seu surent jettez, Et leurs thrésors sis prendre.

- 10 Du pays Navarrois
  Bientôt je pris la voye,
  Et point je n'espargnois
  Ne Biard, ne Biscaye:
  Abbayes, prieurez,
  Et leurs joyaux dorez,
  Mettois en ma vallise.
  Et mesme mes soldats
  N'estoient point trop couarts
  A piller mainte église.
- A Paris fus aux nopces,
  Mais tousjours je craignois
  Qu'il n'y eut playe ou bosse.
  Ainsy le cas advint
  Que l'Amiral fut prins,
  Et maints grands capitaines.
  Dix mille hommes tuez,
  Et leur sang épanchez,
  Souffrans de mort la peine.
- Du banquet et festage,
  Soudain je m'en partis
  Laissant tout mon bagage;
  Sus ma belle jument
  Chevauchay vistement,
  Trente lieues tout d'un erre.
  Craignant les poursuyvans,
  Avec femme et enfans
  Passay en Angleterre.

ì

- J'eus la teste estourdie,
  Et sans grand appareil
  Revins en Normandie.
  A Sainct-Lo j'arrivay,
  Colombiers y trouvay,
  Tenans fort dans la ville.
  Pour me penser haper,
  Matignon vint camper
  Bien des soldats dix mille.
- 14 Sans avoir sauf conduit,
  Quant la nuict fut fort brune,
  Sans mener aucun bruit,
  Je poussay ma fortune.
  Le camp j'ay traversé,
  Sans y estre blessé,
  Fis longue chevauchée,
  Jeudy cinquiesme may,
  Mist Mortain en esmoy,
  Où fis briève couchée.
- De Dom-front prins la voye,
  Pensant avoir butin
  'Tant d'or que de monnoye.
  Tant de jour que de nuict
  Matignon me suivit,
  Vestu de ses armures.
  Dix mille hommes de front
  Campa devant Dom-front
  Le Dimanche à sept heures.
- 16 Las! je ne pensois pas Si tost avoir la chaese,

Desjà prenois repas,
Pour prendre aucune place.
Peu de gens nous estions,
Et si point n'avions
Piece d'artillerie,
Tant d'embas que d'en haut,
Nous soustinmes l'assaut,
En faisant grand turie.

- Ont batu la muraille,
  Et par plusieurs cantons
  Soldat vint à l'escaille.
  Devroyent avoir grand deuil
  Pour prendre un homme seul,
  De faire tant d'alarmes:
  Dans ce camp d'Onfernois,
  Je vis le long du bois
  Bien dix mille gendarmes.
- Je ne fis résistance.

  Appréhendant la mort,

  Je fis obéissance

  Au noble chevalier,

  Me rendis volontiers,

  De face gracieuse:

  A Sainct-Lo m'ont mené

  Et puis m'ont ramené

  A Paris ma haineuse.
- 19 Là je pensois trouver
  De mon bon Roy la grâce:
  La mort m'en a gardé,
  Ne l'ay point ven en face.

Je n'ay trouvé en court Que bien peu de secours, Et cruelle justice. Dessus un eschaffaut Mon chef bailler me faut, C'est mon dernier supplice.

20 Comtes, barons, marquis,
A moy prenez bien garde,
L'honneur que j'ai acquis
Ma mort point ne retarde:
Quand penserez à moy,
Jugez, seriez-vous vray,
Qui vous donne à cognoistre
Qu'il ne faut point vouer,
Encores moins jouer
Jamais contre son maistre.

## REGNE DE FRANÇOIS II.

I

## CHANSON NOUVELLE

SUR LA REMONSTRANCE FAICTE AU ROY PAR MONSEIGNEUR LE DUC DE GUYSE.

Sur le chant: Vueille mon Dieu par sa grâce.

- 1 Roy de France, mon cher prince,
  Vous obéir je prétends;
  Quoi qu'on en die,
  Je n'aye envie
  Que de vous veoir florir,
  Longuement estre
  Tenant deux sceptres;
  Pour vous je veux mourir.
- 2 Puisque vous m'avez en France Vostre lieutenant commis, J'éprouveray ma puissance, Encontre voz ennemis.

Princes estranges,
S'ilz ne se rangent
A vous comme à leur roy;
Partout ce estre
Feray paroistre,
Que j'ay charge du Roy.

- Le lieu d'où je suis sorty,
  Pour vous maintenir le maistre
  Je n'ay le bras endormy.
  S'ils font la grongne,
  Quoy qu'ils en grongne,
  Tel je vous maintiendray;
  On hors de France,
  Par ma puissance,
  Tous je les chasseray.
- Le droict faire je prétends,
  A mon dire gist la preuve
  De moy ainsi je l'entends.

  Et la justice
  Avec police,
  Regnera désormais,
  Tant qu'en la France
  Vos ordonnances
  Reluiront à jamais.
  - S On a faict plusieurs subsides
    A l'endroict de pauvres gens;
    Ils demandent de Dieu l'aïde,
    A ce faict tant négligens.
    Peuple de France
    En grand souffrance

Par ces maudicts imposts.
Sire, je vous prie,
Que bientost soit finie
Le malheur de tels maux.

6 Et qui plus au cœur me couste, C'est de voir les laboureurs Qui, jour et nuict, sans nul doute, Se consomment tous en pleurs.

Ils ont la guerre
Dessus leur terre,
Qui les va tourmentant;
Et puis les tailles,
Et n'ont la maille
De quoy payer comptant.

7 Je vois ce peuple, cher site,
Lequel crie à haute voix :
Serons-nous tousjours martyres?
Jamais n'aurons-nous la paix?
Une seulle heure
En nos demeures
Ne serons hébergez;
Car nos campagnes;
Maisons, montagnes,
Seront tous plains d'estrangers.

8 Sire, une cruelle guerre,
Si me croyez maintenant,
Partout sur mer et sur terre
Leur faut faire incontinent.
A force d'armes,
Les mettrons en soucy,
Suyvant la trace

Nul de leur race Ne prendray à mercy.

9 Je feray quitter les villes
A rudesse de canon,
N'espargnant les hérétiques
Qui dedans se trouveront.
Ils veulent estre
De ces lieux maistres,
Ne congnoissans leur roy.
Mais foy de prince,
En leur province
Je leur ferai la loy.

10 Je vous supplie, très-cher sire,
De vouloir abastardir
Tous les imposts et subsides,
Les tailles pareilles aussi.
Puis, sans doutance,
Peuple de France
Vous yra bénissant;
Chantant cantiques,
Bons catholiques
Prient le Tout-Puissant.

H

#### CHANSON

#### DE MARIE STUART

SUR LA MORT IMPRÉVUE DE FRANÇOIS II, ROI DE FRANCE.

- 1 En mon triste et doux chant, D'un ton fort lamentable, Je jette un deuil tranchant De perte incomparable; Et en soupirs cuisans Passe mes meilleurs ans.
- 2 Fut-il un tel malheur
  De dure destinée,
  Ny si triste douleur
  De dame fortunée,
  Qui mon cœur et mon œil
  Voit en biere et cercueil.
- 3 Qui, en mon doux printemps Et fleur de ma jeunesse, Toutes les peines sens D'une extrême tristesse, Et en rien n'ay plaisir Qu'en regret et désir.

- 4 Ce qui m'estoit plaisant
  Ores m'est peine dure,
  Le jour le plus luisant
  M'est nuit noire et obscure,
  Et n'ai rien si exquis
  Qui de moy soit requis.
- J'ay au cueur et à l'œil Ung portrait et image Qui figure mon deuil En mon pasle visage, De viollettes tainct, Qui est l'amoureux teinct.
- Je ne m'arreste en place;
  Mais j'ay eu beau changer
  Si ma douleur j'efface,
  Car mon pis et mon mieux
  Sont les plus déserts lieux.
- 7 Si en quelque séjour, Soit en bois ou en prée, Soit sur l'aube du jour Ou soit sur la vesprée, Sans cesse mon cœur sent Le regret d'un absent.
- 8 Si par fois vers ces lieux
  Viens à dresser ma veue,
  Le doux traict de ses yeux
  Je vois en une nue;
  Soudain je vois en l'eau
  Comme dans un tombeau.

- 9 Si je suis en repos,
  Sommeillant sur ma couche,
  J'oy qu'il me tient propos,
  Je le sens qu'il me touche.
  En labeur, en recoy,
  Tousjours est près de moy.
- 10 Je ne vois autre objet,
  Pour beau qu'il se présente,
  A qui que soit subjet,
  Oncques mon cœur consente,
  Exempt de perfection,
  A cette affection.
- 11 Mets, chanson, ici fin,
  A si triste complainte
  Dont sera le refrain:
  Amour vraie et non feinte
  Pour la séparation
  N'aura diminution.

III

#### CHANSON

#### SUR LE DEUIL DE MARIE STUART.

1560.

On lit dans Brantôme, Fammes illustres, t. v, p. 85 des OEuvres complètes:

" Que pouvoit-elle donc parestre, se représentant " en ses belles et riches parures, fust à la françoise ou à " l'espaignolle, ou avec le bonnet à l'italienne, ou en " ses autres habits de son grand deuil blanc, avec lequel " il la faisoit très-beau veoir; car la blancheur de son " visage contendoit avec la blancheur de son voile à qui " l'emporteroit; mais enfin l'artifice de son voile le per- " doit et la neige de son blanc visage effaçoit l'autre; " aussi se fit-il à la cour une chanson d'elle portant le " deuil, qui estoit telle: "

L'on void sous blanc atour, En grand deuil et tristesse, Se pourmener mainct tour De beauté la Déesse : Tenant le trait en main De son fils inhumain.

Et Amour, sans fronteau, Voletter autour d'elle, Desguisant son bandeau En un funèbre voile, Où sont ces mots escrits : MOURIR OU ESTRE PRIS. IV

#### CHANSON

#### DE CHASTELLARD

SUR SON AMOUR

POUR LA REINE MARIE STUART D'ÉCOSSE.

- 1 Antres, prés, monts et plaines, Rochers, forêts et bois, Ruisseaux, fleuves, fontaines Où perdu je m'en vois : D'une plainte incertaine, De sanglots toute pleine, Je veux chanter
  La misérable peine
  Qui me fait lamenter.
- 2 Mais qui pourra entendre Mon soupir gémissant, Ou qui pourra comprendre Mon ennuy languissant? Sera ce cet herbage, Ou l'eau de ce rivage, Qui, s'écoulant, Porte de mon visage Ce roisseau distilant?
- 3 Ou ces sombres vallées, Où je vois maintes fois

Les sœurs échevelées
Sauteller sous mes doigts;
Ou les déserts repaires,
De ces lieux solitaires,
Et monts secrets,
Qui seuls sont secrétaires
De mes piteux regrets?

- 4 Hélas! non, car la playe
  Cherche en vain guérison
  Qui pour secours essaye
  Aux choses sans raison.
  Il vaut mieux que ma plainte
  Raconte son atteinte
  Amèrement,
  A toy qui a contrainte
  Mon âme en tel tourment.
- Escoute donc ma voix,
  Toy qui tiens en tatelle
  Mon pouvoir sous tes loix,
  Afin que si ma vie
  Se voit en bref ravie,
  Ta cruauté
  La confesse périe,
  Par ta seule bessté.
- 6 L'on voit bien que ma face S'écoule peu à peu, Comme la froide glace A la chaleur du feu. Et néantmoins la flâme Qui me brûle et enflame De passion;

N'émeut jamais ton âme D'aucune affection.

- 7 Ces flots qu'on voit descendre De ces rochers icy, Te pourroient bien apprendre L'horreur de mon soucy; Veu que l'un d'amitié Se fend par la moitié: L'autre, courant Avec moy de pitié, Par les champs ya mourant.
- 8 Ces buissons et ces arbres
  Qui sont entour de moy,
  Ces rochers et ces marbres,
  Sçavent bien mon émoy;
  Bref, rien de la nature
  N'ignore ma blessure;
  Fors seulement
  Toy qui prens nourriture
  En mon cruel tourment.
- 9 Mais s'il t'est agréable
  De me voir misérable
  En tourment tel,
  Mon malheur déplorable
  Soit sur moy immortel.

V

## CHANSON

# POUR LA MARÉCHALE DE SAINT-ANDRÉ,

PAR DU BELLAY.

1563.

- L'amitié que tant je prise,
  Aussi ne veux-je céler
  Qu'en prenant je ne sois prise.
  Puisqu'Amour m'a fait connoître
  Que l'Honneur en est le maître,
  Je n'ai crainte qu'on la voie,
  Et veux bien que chacun l'oie.
  Car ce qui est louable à le penser
  Ne doit point l'œil ni l'oreille offenser.
- Qui me tient en servitude,
  Mais une obligation
  Pour fuir ingratitude.
  Ne pensez donc que je l'offense
  Ni moi ni ma conscience
  Quand un tel ami j'honore,
  Ou plutôt quand je l'adore,
  Car sa vertu ne se doit moins aimer
  Qu'ingratitude accuser ou blamer.

Ceux qui font de moi leur conte;
Un point me peut consoler
Que ne puis recevoir honte,
De leurs langues ne me garde
Ayant l'honneur sous ma garde.
Celui qui aimer me daigne,
Me conduit sous son enseigne,
Et à bon droit celui qui garde honneur,
Car il est peint au vif dedans mon cœur.

## **CHANSONS**

RELATIVES

# AUX RÈGNES DE CHARLES IX, D'HENRI III ET D'HENRI IV.

ANNÉE 1547 A 1690.

#### NOTICE.

Nous voici parvenus à une époque de notre histoire où les documents deviennent aussi multipliés qu'intéressants; parmi ces documents, on compte des pamphlets, des poésies de toute nature, et principalement des chansons; il ne faut donc pas être surpris du nombre assez considérable de celles que j'ai pu recueillir sur les règnes de Charles IX, d'Henri III et d'Henri IV.

Un fait important domine cette époque, la réforme religieuse et les guerres sanglantes, prolongées, dont elle fut la cause. Aussi, presque toutes les chansons qui vont suivre, au moins les plus curieuses, se rapportent à ce sujet, et j'aurais pu intituler cette partie du volume : Chansons pour et contre la Ligue. Cette ligue fut, comme chacun le sait, le dernier période d'une longue querelle où la France manqua de périr tout entière et de se voir partagée entre les nations ennemies qui l'avaient poussée au combat. Aucune époque de nos annales ne présente un plus grand intérêt, aucune autre n'est mieux connue; aussi ne doit-on pas s'attendre à trouver dans cette notice la narration, même succincte, des faits qui s'y rapportent. Je me contenterai de

donner quelques indications pour faciliter l'intelligence des chansons que je publie. La curiosité attachée à ces singuliers documents n'est pas le seul point qui les recommande: ils peuvent encore éclaircir certains faits obscurs ou mal connus. Qu'on lise avec attention les différentes chausons qui vont suivre, et l'on aura sur tous les sujets auxque's elles se rapportent des détails nouveaux et piquants.

J'ai été forcé de choisir au milieu des chansons nombreuses relatives à l'histoire de cette époque, car, si j'avais et la prétention de les reproduire toutes, le volume entier que je publie n'aurait pu me suffire. Je n'étais pas libre de le faire; plusieurs pièces, et des plus curièuses, ne m'ont été seulement qu'indiquées par ceux qui les passèdent. On trouvera donc dans les indications bibliographiques le titre et le premier vers de beaucoup de pièces que je n'ai pu ou que je n'ai pas cru devoir publier. Sous le rapport historique, il suffisait de signaler les différentes chansons composées sur un événement, sens qu'il fût besoin de les imprimer toutes.

Comme on le pense bien, les deux partis qui ont divisé la France pendant la seconde moitié du xvi siècle ont eu chacun leur interprète; et l'en distingue aisément les chansons qui leur appartiennent. Je me suis appliqué à faire connaître les sentiments divers dont ils étaient animés. C'est ainsi que la chanson sur le colloque de Poissy et celle contre la messe sont l'œuvre d'un réformiste, tandis que celle sur le massacre de Vassy est l'œuvre d'un catholique; de même, des cinq pièces sur l'assassinat d'Henri III, les trois premières contiennent l'éloge de Jacques Clément, les deux autres le vouent à l'exécration de la postérité.

J'ai réuni dans cette notice tous les détails que j'ai crus nécessaires à l'éclaircissement des chansons relative<sup>8</sup> à la réforme. Ainsi je dirai ici quelques mots au sujet d'une pièce datée de l'année 1542, et qui renferme contre le luxe du clergé de sinistres prédictions. Cette pièce, récemment publiée dans un ouvrage allemand de M. Ferdinand Wolf, est extraite d'un recueil de chansons de la plus grande rareté, car je ne l'ai pas trouvé cité dans le Manuel du libraire, ni dans les anciens catalogues.

Je crois devoir encore signaler ici un autre recueil qui se trouve à la Bibliothèque royale parmi les livres imprimés. C'est un volume grand-in-folio sur lequel sont collés des gravures et des pamphlets politiques relatifs aux derniers temps de la Ligue. Ce recueil a été formé par Pierre de L'Estoile, ce bourgeois de Paris qui nous a laissé sur les règnes d'Henri III, d'Henri IV et de Louis XIII un Journal si curieux.

L'Estoile se plaisait à ramasser dans les rues toutes les satires, toutes les chansons et les autres écrits politiques publiés chaque jour et en très-grand nombre par les ligueurs ou les royalistes; non-seulement il les lisait avec attention, comme le prouve son journal, mais il les conservait précieusement. Dans ce recueil, intitulé par celui qui l'a formé : Les belles figures et drolleries de la Ligue (1), j'ai trouvé douze chansons : trois ont rapport au meurtre d'Henri III, une autre contient l'éloge de la sainte ligue; plusieurs sont dirigées contre le roi de Navarre. Elles sont d'autant plus curieuses que Lestoile, qui les avait trouvées dans les rues de la capitale, en explique différents passages et nomme les auteurs de quelques unes.

<sup>(1)</sup> Voyez dans notre Bibliographie une description détaillée de ce recueil.

#### CHANSONS

SUR LE COLLOQUE DE POISSY CONTRE LA MESSE, SUR LE MASSACRE DE VASSY, SUR LES TROUPES BOURGEOISES, SUR LE PRINCE DE CONDÉ, SUR LES BOURBONS.

Des satires assez violentes, soit contre les défenseurs de la religion catholique, soit contre les huguenots, commencent la série des chansons relatives à cette période. La première, qui est l'œuvre d'un évêque et de deux poètes célèbres du xvi siècle, renferme des allusions profanes à la doctrine des différents pères de l'Église, mais principalement aux discours et aux ouvrages des docteurs les plus connus dans les premiers temps de la réforme. Cette pièce fut composée à propos du fameux colloque de Poissy, dans lequel, comme chacun sait, les opinions les plus opposées furent émises par Théodore de Bèze, Claude d'Expense et les cardinaux de Lorraine et de Tournon (1). Le Laboureur, dans ses Additions aux Mémoires de Castelnau (t. 1, p. 723), a imprimé plusieurs lettres de Catherine de Médicis qui donnent au sujet du colloque de Poissy des détails fort curieux. Le Laboureur ajoute quelques réflexions au sujet des principaux docteurs qui s'y firent remarquer.

« Les Huguenots, dit-il, abusans de leur sauf-conduit, » publicient tous les jours de nouveaux avantages de » leurs ministres, tant que dura le Colloque de Poissy, » jusques à faire courir faussement des articles qui leur » estoient accordez, afin d'entretenir le petit peuple » dans leur créance et de mettre les Catholiques en

<sup>(1)</sup> Voyez Anquetil, Esprit de la Ligue, t. 1, p. 101 et suiv.

» doute. Avec cela, ils disputoient avec une insolence » extrême, et traittoient nos mystères les plus sacrez avec » une insulte qui donna tout sujet à la Reine d'avoir con-» fusion du péril où elle avoit exposé la Foi Catholique. » Mais, comme il étoit dangereux de rompre tout à » coup ce Colloque, elle sit adroitement de rendre la » dispute moins publique et d'en exclure tous ceux qui » venoient avec chaleur de l'un et de l'autre party, pour » accroistre plutôt que pour terminer les différens. Il » fut résolu par son ordre et arresté par escrit, le der-» nier jour de septembre, qu'on choisiroit cinq tant » Evêques que Docteurs, et que les Huguenots convien-» droient d'un pareil nombre de leurs Prédicans, pour » continuer la conférence. Les députés catholiques fu-» rent Jean de Montluc, évesque de Valence, et Pierre » du Val, évêque de Séez, et les docteurs Despence, » Salignac et Bouteiller; et les Huguenots nommèrent » Pierre Vermeil dit Martyr, Théodore de Beze, Saule » qui, comme je croy, est ce ministre italien qu'on avoit » mandé de Zurich; Marlorat et d'Espina, tous minis-» tres, et des plus fameux, de la nouvelle opinion. Et » sur ce sujet les hérétiques firent ces huit vers :

- » Messieurs de Valence et de Séez
- » Ont mis les papistes aux ceps,
- » Salignac, Bouteiller, Despence,
- » Pour servir Dieu quittent la pance.
- » Mariorat, de Beze, Martyr
- » Font mourir le pape martyr,
- » Saul, Merlin, Saint-Pol, Spina
- » Sont marris qu'encore pis n'a (1). »

<sup>(1)</sup> Mémoires de Michel de Castelnau, t. 1, p. 137. Les détails donnés ici par Le Laboureur sont extraits des Mémoires de Condé, t. 1, p. 54, Journal de Brulard.

On retrouvera dans la chanson de l'évêque de Riez le nom de tous ces commissaires; les uns et les autres y sont également l'objet de quelque raillerie. Cette chanson ne fut pas la seule pièce satirique en vers composée au sujet du colloque de Poissy. On trouve dans les Mémoires du prince de Condé (t. 2, p. 515) les pièces suivantes, dont je ne rapporterai ici que le titre 2 « Six sonnets de l'assemblée des prélats de France et des ministres de la parole de Dieu, tenue à Poissy l'an 1861, avec une response deslournez de la Sainote-Escripture et appliquez à moquerie en faveur des dictz prélats, par une nonnain jacopine du dict Poissy. »

La chanson contre le sacrifice de la messe est une des satires les plus violentes et les plus audacieuses qui àient été écrites en aucune langue. Jamais le mépris des saints mystères ne fut poussé plus loin. On peut juger par cette pièce de la témérité des réformateurs. Comme on doit le penser, une pareille satire ne porte aucun nom d'auteur. L'original, imprimé à Lyon en 1562, se compose de quatre feuillets pétit in-8°. Le duc de La Vallière en possédait un exemplaire; il était relié en maroquin vert avec d'autres pièces sur le même sujet (1). Un autre exemplaire avec l'écusson de lord Biandfort, et ayant appartenu à Richard Heber, fait partie du cabinet de M. Auguste Veinant à Paris.

La troisième chanson, relative au massacre de Vassy, est fort intéressante. Composée en faveur du duc de Guise, elle contient l'apologie de cette sangiante expédition, dont le duc lui-même chercha toujours à s'excuser. C'est l'œuvre d'un certain poète fort inconnu de nos-

<sup>(1)</sup> Catalogue des livres de la bibliothèque de seu M. le duc de La Vallière, etc., par M. de Bure; 3 vol. in-8°. Paris, 1783, t. n, p. 367; n° 3197.

jours et qui paraît avoir consacré ses vers à célébrer les triomphes des soldats catholiques contre les huguenots. Cette pièce fait partie d'un volume dont le titre seul indique les opinions professées par l'auteur:

« Recueil de plusieurs belles chansons spirituelles faicles et composées contre les rebelles et perturbateurs du repos et transquilité de ce royaulme de France, avec plusieurs autres chansons des victoires qu'il a pleu à Dieu de donner à nostre très-chrestien roy Charles IX. de ce nom; par Christofte de Bourdeaux.

Ce petit volume de quatre-vingt-seize folios contient soixante et onze chansons, presque toutes consacrées aux événements qui ont signalé la lutte des huguenots et des catholiques pendant le règne de Charles IX. Elles sont à la louange de ces derniers et remplies d'insultes grossières contre les partisans de la religion reformée. On peut voir dans nos indications bibliographiques le titre et le sujet de chacune de ces pièces; on y remarquera la septième, qui commence par ces deux vers :

# Cessez voz grands saults, Mastins huguenots;

et plusieurs autres encore qui sont toutes dans le même style. Outre le nom de Christofte de Bordeaux, placé en tête de ce volume, on trouve au solio 64, verso, celui de Legier Bontemps. Les compositions de celui-ci semblent s'arrêter au solio 70, et les onze pièces qui terminent ce recueil sont anonymes; elles ont aussi rapport à divers événements du règne de Charles IX: la dernière des chansons de Christofte de Bordeaux célèbre la mort de Louis de Bourbon, prince de Condé, et se termine

par les deux quatrains suivants, dont le premier a été souvent cité :

L'an mil cinq cent soixante-neuf, Entre Coignac et Chasteauneuf, Fut porté mort, sur une anesse, Ce grand ennemi de la messe.

L'an mil cinq cent soixante-neuf En Grève, devant l'hostel neuf De la ville, sans guère attendre, Croquet et Gustine on veit pendre.

Les trois chansons sur les francs-archers et les corporaux sont la satire de ces anciennes compagnies tombées en désuétude, dont les membres ne pensaient plus qu'à jouir des priviléges attachés à leur titre et étaient presque tous incapables de servir activement à la guerre (1).

Quant à la chanson sur le prince de Condé, c'est un éloge de ce grand capitaine; il fut, comme chacun sait, le chef du parti huguenot jusqu'au jour de sa mort. Dans cette chanson on lui attribue tout l'honneur de la bataille de Dreux, à la fin de la quelle cependant il fut fait prisonnier. Cette pièce est surtout remarquable par la plaisanterie malicieuse et la mordante épigramme dont les papistes et les amis du duc de Guise sont les objets; ce dernier est même accusé de s'être caché dans une grange pour se soustraire à ses ennemis : mais ce sont des allégations calomnieuses que les écrivains de chaque parti n'ont jamais manqué de se prodiguer. Le dernier

<sup>(1)</sup> On peut consulter à ce sujet les Recherches historiques sur l'ancienne gendarmerie française, par M. \*\*\* (le vicomte d'Alais de Corbet). Avignon, 1759, in-12, p. 115.

couplet sait allusion à la mort de M. de Guise, assessiné d'un coup de pistolet devant Orléans par Poltret de Merey; on y parle aussi de la paix que le roi donna à la France, mais qui ne sut pas de longue durée. A propos de cette paix on sit les trois couplets de : Bourbon, dormez; pour reprocher aux deux princes Louis de Bourbon et Henri de Navarre leur indissérence.

#### CHANSONS

SUR POLTROT,

SUR L'ENTERREMENT DU DUC DE GUISE,

SUR MARCEL,

PRÉVOT DES MARCHANDS;

SUR UN CORDELIER,

SUR LA MORT DU PRINCE DE CONDÉ,

SUR LE MARIAGE DU ROI CHARLES IX,

SUR LES HUGUENOTS,

SUR LA MORT DE CHARLES IX

ET DE MARIE DE CLÈVES,

PRINCESSE DE CONDÉ.

L'assassinat du grand due de Guise doit être consideré comme l'un des événements les plus importants qui aient signalé les guerres religieuses du xvr siècle. Cet assassinat fut justement reproché aux huguenots, et augmenta beaucoup la cruauté avec laquelle les deux partis agissaient l'un contre l'autre. Bien que cet événement se soit passé le jeudi 18 février 1562, j'ai laissé la chanson sous l'année 1566, puisque l'auteur l'appelle un vaudeville d'anniversaire.

Il est facile de s'apercevoir qu'un partisan de la réforme est auteur de ces couplets, auxquels on a donné le ton et la marche des complaintes populaires,

Si les protestants chantaient des cantiques commémoratife en l'honneur de leurs béros, les catholiques, d'antre part, ne manquaient pas de célébrer la mémoire des chefs qui succombaient en les défendant. La mort violente et imprévue du duc de Guise a été le sujet de plusieurs chants. Ainsi je trouve au nombre des pièces anonymes de la troisième partie du recueil composé par Christofte de Bordeaux, la suivante : Chant nouvequ du dueil et funèbre faict à Paris à l'entrés du corps de M, de Guise. Sur les Adieux de la royne d'Espaigne. De plus, je reproduis une complainte populaire faite, dit-on, à l'occasion du convoi du duc de Guise. La Place, qui a inséré cette complainte, t. 111, p. 247 de son Recueil de pièces intéressantes, la qualifie de chanson des rues. Une singularité digne de remarque, c'est qu'elle semble avoir servi de modèle à la célèbre chanson de : Malbrough s'en va-t-en guerre, dont elle renferme plusieurs couplets entiers. On savait déjà que l'air de Malbrough est bien antérieur aux paroles, la complainte sur le duc de Guise prouve que ces paroles ont été aussi en grande partie prises dans d'autres chants populaires.

Je ne cite que pour mémoire les deux premiers couplets de la chanson de Mastre Hugonis, cordelier sorboniste, dont le texte complet se trouve dans le premier volume du recueil manuscrit de M. de Maurepas. Cette pièce fort spirituelle, est beaucoup trop libre pour pouvoir être reproduite en entier.

L'auteur de la complainte de madame la princesse de Condé appartenait évidemment au parti catholique. Ce n'est pas, du reste, la seule pièce que la mort imprévue de Louis de Bourbon ait inspirée, et Christofie de Bordeaux lui avait consacré la dernière des chansons qui portent son nom.

Je n'ai aucune observation particulière à consigner au sujet de la chanson sur le mariage d'Élisabeth d'Autriche et du roi Charles JX. C'est un récit curieux et fidèle des cérémonies qui furent faites à cette occasion.

La pièce intitulée : Marcel, prevost des marchands, a été composée vers cette époque terrible signalée à jamais par le massacre de la Saint-Barthélemy. Dans le recueil manuscrit de Maurepas, où elle se trouve, cette chanson est datée, mais à tort je crois, de l'année 1366. Claude Marcel, marchand-orfèvre sur le Pont-au-Change à Paris, après avoir été échevin en 1557 et 1562, fut élu prévôt des marchands le 21 du mois d'août 1564; mais il n'exerça cette charge qu'en 1570, époque à laquelle il faut reporter cette chanson. Dans le cinquième et le buitième couplet les plus fameux soutiens du parti catholique sont nommés. Parmi eux on distingue Hotman, l'auteur du Franco-Gallia; Hugonis, si bien chansonné précédemment; Aubry, curé de Saint-André des-Arts, ce ligueur célébré plusieurs fois par les auteurs de la Satyre Menippée (1); Vigor, ce prédicateur si zélé pour la cause royale (2), et quelques autres qui ont marqué dans les événements de cette époque. Cette chanson, venant de la part des catholiques, ressemble aujourd'hui à une menace de vengeance qui ne devait pas tarder à recevoir son exécution.

<sup>(1)</sup> Voyez la Satyre Menippée, édit. de Le Duchat, t. 1, p. 55 et 575.

<sup>(2)</sup> Voyez De la démocratie chez les prédicateurs de la Ligue, par M. Ch. Labitte: p. 12.

On retrouve le même caractère, mais à un point bien plus remarquable encore, dans la chanson suivante, dirigée ouvertement contre les huguenots. Certains couplets de cette chanson sont tellement en rapport avec les événements qu'on a peine à croire à ce qu'elle ait précédé l'époque fatale de la Saint-Barthélemy; et cependant des faits qui y sont allégués, dans le troisième couplet, par exemple, le prouvent évidemment.

Les deux chansons sur la mort de Marie de Clèves, princesse de Condé, et sur celle de Charles IX rappellent deux événements dont le peuple a été vivement frappe, et qu'il a consacrés par une complainte. Henri de Bourbon, fils aîné de Louis, dont j'ai parlé précédemment, avait épousé toute jeune encore Marie de Clèves, fille puinée de François de Clèves, premier du nom, duc de Nevers, et de Marguerite de Bourbon-Vendôme. Le mariage avait été célébré à Blandy, près Melun, au mois de juillet de l'année 1572. Le 30 octobre 1874, cette princesse mourut en couches à Paris (1).

Bien qu'on puisse en être surpris quand on songe aux événements tragiques de son règne, Charles IX a été sincèrement pleuré par une grande partie de ses sujets. On n'a pas oublié la maladie affreuse dont ce prince mourut. Tourmenté depuis plus de trois mois d'un horrible flux de sang, abandonné des médecins, qui avaient déclaré que Dieu seul était souverain en de telles maladies, Charles IX resta avec deux gentils—hommes et sa nourrice. « Le roy commence à luy dire, » jettant un grand soupir et larmoyant si fort que les sanglots luy interrompoient la parole: Ah! ma nour- » rice! ma mie, que de sang et que de meurtres! Ah!

<sup>(1)</sup> Père Anselme, Histoire généalogique de la maison de France, t. 1, p. 335.

- » que j'ay eu un meschant conseil! O mon Dieu! par-
- » donne-les-moi et me fais miséricorde, s'il te platt.....
- » Alors sa nourrice luy dit: Sire, les meurtres et le
- » sang soyent sur la tête de ceux qui vous les ont faict
- » faire et sur vostre meschant conseil! mais de vous,
- » sire, vous men pouvez mais (1). »

Ces paroles, rapportées par L'Estoile, qui les avait entendu dire publiquement, prouvent que Charles IX n'était pas dans une aussi grande exécration qu'on se l'imagine vulgairement.

#### CHANSONS

SUR LE SIÉGE DE LA ROCHELLE, DE LA VILLE D'ANVERS

ET LE PILLAGE DE CETTE VILLE PAR LES ESPAGNOLS, DE LA CHARITÉ, DE SANCERRE ET D'ISSOIRE; SUR LA REDDITION DES CHATEAUX DE L'AUVERGNE,

SUR LE SIÉGE DE SOMMIÈRES,

DE LA MURE, CHATRAU-DOUBLE ET SARLAT; SUR LA GUERRE CIVILE ET LA POLICE DU ROYAUME, SUR LA MORT D'ÉLISABETH,

FILLE DE CHARLES IX,

ET SUR LES VICTOIRES DU DUC DE GUISE.

J'ai réuni dans cet alinéa toutes les chansons sur les sièges, prises et pillages de villes qui signalèrent la seconde partie des troubles religieux de France. Parmi

<sup>(1)</sup> Mémoires et journal de Pierre de L'Estaile. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France de M. Michaud, deuxième série, t. 1, p. 31.

les pièces relatives aux règnes précédents, on en a déjà rencontré plusieurs de cette nature. Elles ont été composées principalement par les soldats occupés à ces siéges, et sous l'impression laissée par les événements; ce qui leur donne un caractère tout particulier. Sans aucun doute il ne faut pas exagérer l'importance de ces documents, et l'on aurait grand tort d'ajouter une foi sans bornes à tous les faits qui y sont consignés; ils méritent cependant d'être indiqués avec soin, et renferment des détails uniques dans leur genre et qu'un historien ne saurait négliger. J'ai recueilli plusieurs de ces chansons, je suis loin cependant de les avoir pu donner toutes. Ainsi, bien que je publie un coq-à-l'ane fort spirituel sur le siège de La Rochelle et une réponse des huguenots de cette ville, j'ai le regret de n'avoir pas rencontré la Remontrance faicte aux Rochelois sur leur obstination, pièce fort populaire, qui servit de modèle à beaucoup d'autres chansons et qui commençait par ces mots: Traitres de La Rochelle. On voit par cet exemple qu'un bien petit nombre de chansons politiques sont parvenues jusqu'à nous, en comparaison de la quantité prodigieuse de celles qui ont été composées. Il suffit de relever avec soin l'indication des airs devenus à la mode pour s'apercevoir des pertes nombreuses qu'on a dû faire en ce genre.

Je n'ai pas hesoin d'entrer dans aucun détail sur les différents sièges au sujet desquels je publie quelques chansons. Je ne pourrais, dans cette notice, que donner des renseignements incomplets. Je ferai seulement remarquer deux pièces composées, en forme de coq-à-l'dne, sur le siège de La Rochelle et sur ceux de Sancerre et de La Charité, dans lesquelles il y a beaucoup

d'esprit. Malheureusement presque tous les traits de cette satire sont perdus pour nous, qui ne sommes plus assez près des événements pour saisir le véritable sens des allusions faites par l'auteur. Au xvi siècle, on a souvent employé le coq-à-l'ane: sorte de satire qui consiste, comme chacun sait, à réunir disserents traits qui, ayant l'air étrangers les uns aux autres, ne s'en rapportent pas moins tous à l'individu contre lequel ils sont dirigés. Clément Marot a donné plusieurs modèles de ce genre de poésie. Dans deux ou trois chansons relatives au siége d'Issoire, il est question du capitaine Merle. Matthieu de Merle, baron de Salvas, fut un des chefs de bande les plus célèbres du parti réformiste. Ses hauts faits ont été racontes dans un discours intitulé: Les exploits fails par Matthieu Merle, baron de Salvas, en Vivarais, depuis l'an 1576 jusqu'en 1580 (1). Les écrivains catholiques ont représenté ce capitaine sous des couleurs très odieuses et l'ont accusé de s'être livré, dans ses expéditions en Auvergne, à tous les excès. Voici son portrait d'après les mémoires du temps : « Sa taille étoit » moyenne et son corps épais, il étoit boiteux; la cou-» leur de ses cheveux et sa barbe étoient blondes. Il » portoit deux grandes moustaches relevées et sembla-» bles à deux dents de sanglier; ses yeux gris et furieux » s'enfonçoient dans sa tête; son nez étoit large et » camus. Il ne savoit ni lire ni écrire, ce qui le ren-» doit cruel et barbare.

Dans la chanson dédiée à la noblesse et à la gendar-

<sup>(1)</sup> On trouve cette pièce t. Il des Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France recueillies par le marquis d'Aubais, 3 vol. in-4°; elle a été réimprimée p. 487 du t. xr, première série de la Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France publiée par MM. Michaud et Poujoulat.

merie de France, comme dans celle qui a pour titre : Les vaillantises et chevaleureux faicts d'armes que fait M. le duc au pays de Flandres, on trouve l'éloge de François, duc de Guise, le héros de la Ligue. On verra plus loin combien la gloire qu'il s'était acquise était devenue populaire, et quel nombre de chansons de toute nature surent composées à son sujet.

Sous l'année 1578 se trouvent deux complaintes sur la mort prématurée de Marie-Élisabeth, fille d'Élisabeth d'Autriche et du roi Charles IX. Cette enfant, née le 27 octobre 1572, mourut le 2 avril 1578. Quand cette princesse vint au monde, Charles IX avait fait inviter Élisabeth, reine d'Angleterre, d'en être la marraine. Le baron de Worcester fut envoyé en France et représenta la reine à cette cérémonie. Il apporta une cuve à baptiser en or massif (1).

Ces deux pièces, écrites dans le genre des complaintes populaires, se distinguent cependant par un sentiment plus délicat de poésic.

Une pièce fort curieuse, et qui se rapporte à l'année précédente, est celle qui contient le détail d'une ordonnance rendue par le roi pour la police générale du royaume, et principalement celle de la ville de Paris.

Les ordonnances rendues par Henri III, principalement sur la police, sont assez nombreuses. Aussi ai-je eu quelque peine à fixer d'une manière précise la date de cette pièce. Mais une ordonnance publiée par Fontanon, t. I, p. 825 de son Recueil, est évidemment celle dont notre chanson veut parler; elle a pour titre : Grdonnance du roi contre le fait de la police générale du royaume, contenant les articles et reglements que

<sup>(1)</sup> Art de vérisser les dates, édition in-folio, t. r, p. 652.

» porte, et ne se doutans de telle entreprise. Mais estans » soudain l'alarme sonnée, les habitans et autres de leur » part se trouvèrent es rues et lieux de conflit en si » grand nombre, si bien armés et tant courageusement » combatans (comme ceux qui combattoient pour sauver » leurs personnes, leurs femmes, leurs enfans, leurs » biens et leur liberté), qu'enfin les François eurent » du pire et y en fust tué de quinze à seize cenz, entre » lesquels se trouvèrent de trois à quatre cenz gentils » hommes françois. Les autres, trouvés en la ville sans » armes et hors du conflict, furent arrestés prisonniers » et à peu près mis dehors par honneste composition. » Monsieur, frère du roy, qui, sortant d'Anvers par la » dicte porte à laquelle commença l'escarmouche, avoit » donné le signal d'icelle, se retira en son camp, estant » loing de la ditte ville environ demi-lieue, accompagné » des seigneurs ducs de Montpensier, comte de Laval, » mareschal de Biron et autres seigneurs et gentils hom-» mes françois, qui ne se trouvèrent en la meslée, » dont bien leur en prist; puis se retira à Deuremonde » et autres lieux circonvoisins, avec le peu qui lui res-» toit de son camp et suitte, où il fust longtemps mal à » son aise, sans vivres ni secours, et ne sachant de quel » bois faire sesche, delaissé de chacun et méprisé pour » avoir fait une si folle et téméraire entreprise. » etc. L'Estoile ajoute encore les paroles amères de Catherine de Médicis, au sujet de cette malheureuse entreprise; il termine par les vers suivants:

« Sur ce stratagesme d'Anvers et les François pris » par icelui en voulant prendre les autres, furent divul-» gués entre beaucoup de vers ceux qui s'en suivent, » taxans les François de folie, de legereté, et leur chef » de trahison et d'infidelité. »

- 1 Gallia ventosa est, ventosus et incola; vento Nulla fides: ergo, perfide Galle, vale.
- 2 Gallia fastidit pacem, fastidit et arma; Gallus nec pacem ferre, nec arma potest.
- Flammans, ne soiés estonnés Si à François voiés deux nés; Car par droit, raison et usage, Faut deux nés à double visage.
- Le franc archer de Bagnollet
  Se joue en la ville d'Anvers,
  Du pris preneur est fait vallet,
  Tous nos beaux faits vont à l'envers.
- Prendre se doibt en son temps et saison Selon le mal. Une grand'médecine Des Médicis est pleine de poison;
  Ton mal, Flammant, est une garnison.
  Forte prison, prompte pour te deffaire;
  Mais force en toi sera ta guairison:
  Le noble uni avec le populaire.
- Pourquoi siés-vous à François de Valois,
  Pauvre peuple slammant, sachant bien que les deux
  Sont persides tirans, cruels et vicieux,
  Et qu'ils ont perverti toutes les saintes lois (1)!

J'ai observé précédemment que les exploits du duc de Guise avaient été le sujet d'un grand nombre de

<sup>(1)</sup> Registre-Journal de Henry III, roy de France et de Ponlongne, 1583. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France ; éd. Michaud, deuxième série, t. 1, p. 158.

chansons. La victoire que ce prince remporta, au mois de novembre de l'année 1387, contre les Reistres et les partisans de la réligion réformée donna lieu surtout à des chants de toute nature. Voici comment L'Estoile s'exprime à ce sujet :

« Le mardi 24 novembre, le duc de Guise, qui, avec » si peu de forces qu'il avoit, toujours talonnoit les » Reistres et les Lansquenets quelque part qu'ils allas-» sent et leur donnoit tousjours quelque bourrade, fist » entrer par le chasteau du bourg d'Auneau, par la pra-» tique, à ce qu'on dit, du capitaine qui y commandoit » et estoit à sa dévotion, le capitaine Saint-Paul avec » deux ou trois harquebouziers des plus lestes de toutes » ses trouppes; le quel les surprint en désordre des-» logeans du dit lieu, en tua un grand nombre, print » leur chef prisonnier, et en remporta grand butin. » De ceste desfaite qui fut signalée, et dont fust à Paris » et par tout le royaume fait grand compte et grande » joie, tout l'honneur en fust donné au duc de Guise. » Comme à la vérité il en méritoit une bonne part de la » gloire. De quoy le roy toutesois sut sort mal content » et encore plus d'entendre qu'il n'y avoit prédicateur » à Paris qui ne criast en chaire que Saul en avait tué » mille et David dix mille..... Aussi la victoire d'Au-» neau fut le cantique de la Ligue, la resjouissance du » clergé qui aimoit mieux la marmitte que le clocher, » la braverie de noblesse guisarde, et la jalousie du roy » qui reconneust bien qu'on ne donnoit ce laurier à la » Ligue que pour flétrir le sien (1). »

Guillaume de Saulx-Tavannes, à la fin du deuxième livre de ses Mémoires, porte le même jugement sur la

<sup>(1)</sup> Registre-Journal de Henry III (1587), p. 233 du t. 1 de la seconde série des Mémoires relatifs à l'histoire de France.

bataille d'Auneau (1). Et d'ailleurs les huit chansons que je publie et toutes celles que j'indique relatives au même sujet prouvent la vérité de ce curieux passage. Au commencement de la cinquième chanson, composée en forme de dialogue, l'auteur exagère à dessein le nombre des Reistres, qu'il porte à trente-trois mille, tandis que dans les Mémoires de Vieilleville il n'est question que de six ou sept mille chevaux. La même exagération se trouve dans la troisième pièce, où il est parlé de cinquante mille hommes.

Je n'ai pas cru devoir supprimer aucune des chansons sur la victoire d'Auneau, parce qu'elles nous révèlent l'esprit qui animait les Parisiens au plus fort de la ligue. D'ailleurs elles consacrent le souvenir de cette lutte engagée entre le dernier Valois et la maison de Lorraine, et dans laquelle les deux chefs ont succombé.

Après les trois chansons consacrées à célébrer la mort du duc de Joyeuse, tué, comme chacun sait, à la bataille de Coutras, viennent celles qui se rapportent aux deux assassinats de Guise et de Henri III. Tout le monde connait ces deux événements remarquables de notre histoire. Outre qu'ils ont été consignés dans les mémoires de l'époque, des relations, des pièces officielles de toute nature et des poésies en ont conservé les plus petites circonstances. Cependant les chansons faites à ce sujet n'ont pas été recueillies ni même indiquées. C'est ainsi que je réunis pour la première fois huit chansons sur ces deux événements, et que je donne l'indication d'un nombre à peu près égal. La première des chansons que je publie est extraite d'un petit

<sup>(1)</sup> T. viii, première série de la Collection Michaud.

recueil de format in-16, composé de vingt-et-une pièces en faveur de la Ligue. Le titre manque dans l'exemplaire que j'ai vu, mais il paraît avoir été imprimé dans les dernières années du xvi siècle. Le Cantique spirituel et action de grâces sur l'assassinat de Henri III se trouve dans le même recueil, qui en contient d'autres sur ce sujet et sur le meurtre de Guise. Chose remarquable! ce petit volume rempli d'invectives contre le parti royaliste, dont chaque page respire le sang et la vengeance, se termine par une chansonnette amoureuse devenue populaire, et qui commence ainsi:

Rosette, pour un peu d'absence Vostre cœur vous avez changé!

J'ai trouvé l'original du Cantique spirituel sur la mort de Henri III dans le recueil de pamphlets formé par L'Estoile, dont j'ai parlé au commencement de cette notice. C'est un grand placard in-folio, imprimé sur trois colonnes, dont voici le titre exact: Chanson spirituelle et action de grâces contenant le discours de la vie et tyrannie de Henry de Valoys et la louange de frère Jacques Clément, qui nous a délivrés de la main cruelle de ce tyran, le premier jour d'août, l'an de grâce 1589; dédiée à tout le peuple catholique de France, par A. D. R. L.

La seconde chanson sur le meurtre des Guises appartient au même recueil. Elle est aussi imprimée sur un placard in-folio et accompagnée d'une gravure représentant l'assassinat du cardinal de Lorraine. D'Épernon revêtu d'une robe d'ermite, avec une tête et des cornes de démon, préside à cette sanglante exécution. Le corps du duc de Guise est étendu par terre, transpercé de plusieurs poignards.

Les deux dernières pièces sur la mort de Henri III sont prises dans le même recueil. J'en ai extrait aussi plusieurs chansons faites par les ligueurs et dirigées contre le roi de Navarre. Elles sont datées des années 1589, 90, 91, et se distribuaient dans Paris pour encourager le peuple à se défendre et à supporter les misères et la famine d'un siège. Une de ces pièces, datée de 1591, contient le récit des calamités de ce temps présent, car le recueil de L'Estoile offre cette particularité de renfermer les différentes satires que les deux partis lançaient l'un contre l'antre; il faut observer cependant que le volume parvenu jusqu'à nous se compose principalement des pièces composées par la sainte ligue et destinées à renverser l'entreprise du roi de Navarre.

Sous l'année 1890, j'ai réuni plusieurs chansons écrites contre la Ligue. Quelques-unes ne manquent ni d'esprit ni de gaieté, et elles sont aussi plus nombreuses que celles de l'autre parti. Dans cette guerre de pamphlets et de satires, destinée à soutenir l'autre guerre, les royalistes ont toujours eu l'avantage et ont triomphé de leurs adversaires, aussi bien par la plume que par l'épée. Ce n'est pas à dire que les ligueurs soient restés inactifs au milieu de ce débordement d'écrits de toute nature lancés par la presse à cette époque. Ils écrivirent beaucoup, mais sérieusement, avec fureur et sanatisme, et provoquèrent le dégoût et l'ennui. Les royalistes, au contraire, eurent de l'esprit; et les rieurs, qui forment toujours une grande majorité en France, ne tardèrent pas à se ranger de leur côté. Il arriva d'ailleurs que plusieurs hommes d'esprit, s'étant réunis les uns aux autres, composèrent la Satyre Menippée, qu

a plus fait, comme on l'a dit avant moi, pour hâter la soumission des villes de France à Henri de Navarre, que les victoires qu'il a remportées. On trouvera dans plusieurs des chansons contre la Ligue cet esprit de malice et de gaieté dont la *Menippée* est empreinte à un si haut degré. Cependant la colère et l'indignation y sont plus apparentes, et le poète populaire ne oraint pas, d'employer l'injure pour attaquer ses ennemis.

i

Entre les chansons contre la Ligue et celles qui ont rapport aux victoires remportées par Henri IV et à la pacification du royaume, j'ai placé quatre pièces relatives aux privations que le peuple eut à souffrir pendant toute la durée de la guerre civile. Il ne faut pas chercher beaucoup d'art dans ces complaintes, écrites sous l'inspiration de la misère. Souvent les auteurs déclarent euxmèmes leur ignorance. Ainsi, la seconde pièce se termine par ces vers :

Celuy qu'entreprint composer Ceste chanson, je vous supplie, Si n'est bien faicte, l'excuser : Il n'entend rien à la poésie.

Mais elles n'ont pas moins un grand intérêt historique et sont préférables, sous ce rapport, à des œuvres plus savamment élaborées. Les désordres, les calamités qu'entraîne après elle la guerre civile, y sont peints avec énergie; c'est la voix du peuple qui se fait entendre et demande la paix à grands cris.

Parmi les chansons relatives aux événements qui ont signalé les premières années du règne de Henri IV et la pacification du royaume, il y en a deux fort curieuses qui se rapportent à l'histoire de la ville de Lyon. La première, qui est datée de l'année 1595, contient le

récit d'un soldat catholique de l'entreprise formée contre Lyon par Charles-Emmanuel de Savoie, duc de Nemours. Ce fameux chef-ligueur, qui, depuis la mort du cardinal de Bourbon, se croyait appelé à la couronne de France; profitant de sa charge de lieutenantgénéral du Dauphiné, essaya de se former un petit royaume indépendant dont la ville de Lyon aurait été la capitale. Mais son projet fut déjoué par les bourgeois de la ville dévoués au parti royaliste, et surtout par les menées du duc de Mayenne son frère.

On pent consulter sur cette affaire un opuscule de M. Péricaud qui est un excellent commentaire de notre chanson. En voici le titre: Notice sur Charles-Emmanuel de Savoie, duc de Nemours, gouverneur et lieutenant-général du Lyannais, Forez et Baujo-lais, etc. pendant la Ligue; par A. Péricaud. Lyon, 1827, in-8°.

La seconde chanson, datée de 1894, contient une révélation piquante sur l'esprit de parti à Lyon. On se moque de certaines dames attachées à la Ligue et qui refusaient de reconnaître pour roi Henri de Navarre, le considérant comme un prince hérétique.

Sous les années 1590 et 1594 j'ai réuni plusieurs pièces relatives aux victoires du Béarnais, à celle qu'il remporta principalement dans les plaines d'Ivry contre le duc de Mayenne, et qui lui aurait ouvert les portes de Paris, s'il avait su en profiter. Dans toutes ces chansons respirent cette affection, cette confiance qu'Henri IV sut inspirer aux Français, et qui lui valurent la grande popularité dont il a joui. Presque toutes sont écrites par de joyeux compagnons faisant, la guerre avec ce prince. Elles nous révèlent les sentiments dont la foule était animée; plusieurs ont pour refrain le cri de : Vive le

roi. On n'est pas étonné qu'elles aient été faites pour un prince qui a inspiré ce chant populaire si souvent répété:

Vive Henri quatre,
Vive ce roi vaillant!
Ce diable à quatre
A le triple talent
De boire et de battre
Et d'être un vert galant.

Si l'on devait s'en rapporter au titre de la seconde chanson sur la bataille d'Ivry, intitulée : Cantique, Henri IV aurait composé cette pièce, qui ne manque pas d'un certain sentiment de poésie; mais rien ne prouve qu'il en soit l'auteur, et, si elle lui est attribuée, c'est là une de ces licences poétiques assez en usage et qui ne préjuge rien à l'égard du véritable auteur.

Quant à la chanson sur Gabrielle d'Estrées, elle est encore aujourd'hui populaire. C'est l'œuvre, comme chacun sait, d'Henri IV lui-même, et elle pourrait servir de preuve, et de preuve difficile à détruire, à ceux qui, prenant à la lettre le titre du cantique sur la bataille d'Ivry, voudraient le regarder comme l'œuvre du Béarnais. Il est vrai qu'au moment où il composa Charmante Gabrielle le Béarnais était amoureux, et que cette passion inspire et rend poète. Malgré tout, celui qui a si heureusement rencontré pour exprimer le sentiment que lui faisait éprouver sa maîtresse, peut bien avoir dicté quelques années auparavant les stances dont nous parlons.

La vie de Gabrielle d'Estrées est trop connue pour que je m'arrête à la donner ici. De toutes les femmes aimées par Henri IV, c'est la plus célèbre, et à juste

titre. Gabrielle toucha presque au trône; la mort subite qui la frappa l'empècha seule d'y monter, car tous les mémoires et les divers écrits du temps sont d'accord sur la résolution que le roi avait prise d'épouser sa maîtresse. Sully s'opposa de toutes ses forces à une pareille alliance, et en agissant ainsi il se montra fidèle aux intérêts du roi. La mort de Gabrielle fut inattendue : le jeudi saint de l'année 1599, après un souper chez Zamet, elle s'en alla à ténèbres au Petit-Saint-Antoine. Bientôt elle se sentit indisposée; on la ramena chez Zamet, puis, comme le mal augmentait, on la porta chez madame de Sourdis, au clottre Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle y expira le surlendemain, défigurée à un point qui donne la plus grande force au soupçon d'empoisonnement (1).

On voit que je me suis appliqué à recueillir dans les decuments originaux toutes les chansons qui rappellent les faits les plus célèbres de notre histoire. Cependant je n'ai pas voulu reproduire beaucoup de pièces déjà connues, qui se trouvent dans la Satyre Menippée, par exemple, ou dans le Journal d'Henri III et d'Henri IV de Pierre de L'Estoile. Comme ces recueils historiques ont été plusieurs fois imprimés, et sont entre les mains de tout le monde, j'ai pensé qu'il suffisait de signaler les chansons qu'ils contiennent dans mes indications bibliographiques.

<sup>(1)</sup> De Fréville, Notice historique sur l'inventaire des biens meubles de Gabrielle d'Estrées. Bibliothèque de l'école des Chartes, t. 111, p. 148.

#### REGNE DE CHARLES IX.

I

## CHANSON SATYRIQUE

SUR LE COLLOQUE DE POISSY,

COMPOSÉE PAR LANCELOT CARLES, ÉVÊQUE DE RIEZ,

CONTINUÉE PAR RONSARD ET BAÏF.

1561.

- 1 Sainct Augustin instruisant une dame, Dit que l'amour est l'ame de notre ame, Et que la foy, tant soit constant et forte, Sans vraye amour est inutile et morte.
- 2 Le saint qui tient un cœur en sa main dextre Dit qu'amour fait nos cœurs et vivre et naistre; Et dit bien plus, le docteur séraphique, Que qui rien n'aime est pis qu'un hérétique.
- Le saint qui porte un bourdon et croisilles, Le protecteur des belles jeunes filles, Permet l'amour aux belles et honnestes, Et la dessend aux sottes et aux bestes..

- 4 Et là-dessus d'Hélira nous racompte Que qui plus aime, plus hault au ciel monte. Saint Bernard fait une longue homelie Où il bénit tous les cœurs qu'amour lie.
- 5 Et saint Ambroise en fait une autre expresse Où il maudit ceux qui sont sans maîtresse; Saint Luc pour eux le feu d'enfer attise, Et saint Matthieu les anathématise.
- 6 Le sainct qui sceut les secrets de son maître Dit que l'amant damné ne sauroit être; Et est ainsy, comme dit saint Grégoire, Qu'un amant sait ici son purgatoire.
- 7 Le sainct qui sut au ciel pour mieux aprendre, Dit qu'en enser l'amant ne peult descendre, Car amour est un seu pur et céleste Qui ne craint pas qu'autre seu le moleste.
- 8 Sainct François veid en un desert étrange Amour volant et pensoit veoir un ange. Et saint Hiérosme entre sauvages bestes, Pensoit encor aux amoureuses festes.
- 9 Le sainct ermite avec sa preud'homie Veid l'ennemy en guise de sa mie; L'ange alumoit la torche d'une sainte, Et l'ennemy la vouloit veoir esteinte.
- 10 La torche étoit en son cœur la lumière, Et son amour d'enflamer coustumière. Le sainct qui porte un gril pour son enseigne Les grans effets de ce seu nous enseigne.

- 11 On trouve ainsi que de Besze et Despense, De bien aymer n'ont fait nulle deffense, Sur quoy Maillard, par instante prière, Veut qu'à lui seul on garde le derrière.
- 12 Marlorat fait une grande complainte
  Des courtisans qui n'aiment pas sans feinte,
  Et le minime en ses sermons nous preuve
  Qu'il n'est amour que d'une femme veuve.
- 13 Le gros et gras Hugonis de Sorbonne Dit que l'amour est une chose bonne. Parocely racompte en son long presche Que de l'amour un chacun s'en empesche.
- 14 Le carme aussi a dit à bouche ouverte Qu'il faut aymer sans estre descouverte, Et Malet dit que pratique amoureuse Aux bien vivans est une chose heureuse.
- 15 Pierre Martyr nous a dit que saint Pierre Les amoureux en paradis enserre.

  De Xainte, après, fait à chacun cognoistre Qui se fait bon aux bonnes apparoître.
- 16 De Saule a dit, preschant l'autre dimanclie, Que pour l'amour il n'est que dame Blanche; Et Salignac dit en langue hébraïque Que sans amour se perd la république.
- 17 Valence, après, toute amour trouve bonne, Si en aimant point d'argent on ne donne. Puis on apprend du curé de Saint-Eustache Que l'amour garde un chascun d'estre làche.

- 18 Et là-dessus a presché La Rivière Que pour la dame on prend la chambrière, Et Sirius, expert en théologie, A dit: Fuyez toute dame marrie.
- 19 Et puis Postel, alléguant dame Jeanne,
  Dit qu'en aymant jamais on ne se damne,
  Despina dit qu'une fille poupine
  Vaut beaucoup mieux que dans le pied l'espine.
- 20 Le petit carme avecques sa marmitte Ne trouva oncq une vesve depite; Et Viret veut que les seuillets on vire Du calendrier par lequel on souspire.
- 21 Et le legat par sa bulle dispense Que sans argent un chacun ayme en France. Le pape aussi, qui est le dieu de Rome, Pour bien aymer il dit qu'il ne craint homme.
- .22 Et puis Calvin conclud en ceste affaire Qu'en bien aimant on peult à Dieu complaire; Ainsy, nul n'est qui tant ses désirs dompte Qui ne s'en sente et qu'amour ne surmonte.
- 23 Il vauldroit mieux, se dit sainct Hélisée, Qu celle-là onques n'eust esté née Qui s'en retire et se montre rebelle A son amy, mêmement s'elle est belle.
- 24 Nulle de vous ne soit doncques si dure De résister à la sainte Escripture, Puisqu'on la veoid de ces propos remplis Que pour aymer la loy soyt accomplie.

II

## CHANSON NOUVELLE

## CONTENANT LA FORME ET MANIÈRE DE DIRE LA MESSE,

Sur le chant : Hari, hari l'asne, etc.

1562.

1 L'on sonne une cloche Dix ou douze coups, Le peuple s'approche Se met à genoux : Le prestre se vest,

Hari, hari l'asne, le prestre se vest, Hari bouriquet.

2 Du pain sur la nappe, Un calice d'or Il met, prend sa chappe, Dit Confiteor: Le peuple se taist,

Hari, hari l'asne, etc.

Si tost qu'il achève,
Le peuple escoutant
Sa parole eslève
Et respond autant
En plus haut caquet,
Hari, hari l'asne, etc.

- 4 Après l'introit
  Et quelque oraison,
  Dit la chatemite
  Kyrie leyson
  Des fois plus de sept,
  Hari, hari l'asne, etc.
- Puis chante une épistre
  Par grand' sainteté,
  Couvrant souz ce tiltre
  Saincte vérité:
  Voilà le secret,
  Hari, hari l'asne, etc.
- Puis une légende
  En prose, en latin,
  De peur qu'on n'entende
  Tout son patelin
  Du sainct qu'il luy plaist,
  Hari, hari l'asne, etc.
- 7 Du sainct Évangile
  Il prend quelque endroit
  Qu'il couppe et mutile,
  Comme il est adroit
  De faire tel faict,
  Hari, hari l'asne, etc.
- 8 Le Credo il chante;
  En le prononçant
  De croire il se vante
  Au Dieu tout-puissant,
  Mais rien il n'en fait,
  Hari, hari l'asne, etc.

9 Assez le déclaire Quand il vient exprès, Sainct Mor, saincte Claire Invoquer après, Laissant Dieu parfaict,

Hari, hari l'asne, etc.

10 Un morceau de paste Il fait adorer, Le rompt de sa patte Pour le devorer, Le gourmand qu'il est! Hari, hari l'asne, etc.

Le dieu qu'il fait faire, 11 La bouche le prend, Le cœur le digère, Le ventre le rend Au fons du retrait, Hari, hari l'asne, etc.

12 Puis chante et barbote Quelque chapelet, Puis souffle, et puis rote Sus son goubelet, Puis à sec le met, Hari, hari l'asne, etc.

Le peuple regarde 13 L'yvrongne pinter, Qui pourtant n'a garde De luy présenter A boire un seul traict, Hari, hari l'asne, etc.

A beu et mangé,
Vous le verriez estre
En un coing rangé,
Gaillard et dehaict,

Hari, hari l'asne, etc.

Tous ses drapeaux blancs,
En sa bourse fouille
Et y met six blancs:
C'est de peur du froid,
Hari, hari l'asne,
C'est de peur du froid,
Hari bouriquet.

#### III

## CHANSON

SUR LE MASSACRE DE VASSY.

Chanson à la louange de monsieur de Guyse, et du discours fait à Vassy, sur le chant : Nous aurons un nouveau roy, très-beau par excellence.

1562.

1 Honneur et salut à Dieu Et au roy nostre sire, Qui nous a en ce bas lieu Si bien gardez de l'ire Des Huguenaux
Remplis de maux,
Qui nous vouloyent occire;
Un jour viendra
Qu'on les fera
Trestous crever de rire.

- 2 Nous avons un bon seigneur
  En ce pays de France,
  Et prince de grand honneur,
  Vaillant par excellence,
  Et très-humain,
  Doux et benin,
  C'est le bon duc de Guise:
  Qui, à Vassy,
  Par sa mercy,
  A défendu l'Église.
- Qui estoit le dimanche,
  Les Huguenaux de toutes pars
  Se mirent en une grange,
  Pour y prescher
  De manger chair,
  Quatre-temps et caresmes,
  Et du lard gras
  Comme les rats
  Quand ils se trouvent à mesmes.
  - 4 Ainsi qu'à la messe estoit
    Le bon prince de Guise,
    Que le prestre se vestoit
    Pour chanter à l'église,
    Les Huguenaux,
    Infaits crapaux,

S'en vont sonner la presche Qui, en ce lieu, Service de Dieu Et saincte Église empeschent.

- 5 Monsieur de Guise parla,
  Et dit aux gentilshommes:
  Allez-vous-en jusque-là,
  Et leur dit en somme
  Qu'ils ayent un peu
  Dedans ce lieu
  Un peu de patience,
  Pour rendre à Dieu,
  Grâce et honneur
  Et aussi révérence.
- Ont fait tout le contraire,
  Ont respondu par leurs dits
  Qu'ils n'en avoyent que faire.
  Ils ont frappé
  Et molesté
  Ces nobles personnages:
  De leurs canons
  Et leurs bâtons
  Ils leur ont fait outrage.
- 7 Monsieur de Guise y alla
  En grande diligence,
  Qui de tous ces méchans-là
  A bien prins la vengence;
  Il a tué
  La plus part de leur bande;
  Et les laquests

Par leurs conquests Ont montré chose grande.

8 Prions à Dieu de paradis
Qui nous donne la grace
Que nous soyons en luy unis
En despit de leur race;
Qu'au ciel très-hault
Sans nul défault,
Soyons avec les anges;
Que nostre esprit,
A Jésus-Christ
Tousjours rende louanges.

IV

## **CHANSON**

DU FRANC ARCHER.

- 1 Le franc archer à la guerre s'en va, Testamenta comme un chrétien doit faire, Il a laissé sa semme à son vicaire, Et au curé les cless de sa maison; Viragon, vignette suz vignon.
- 2 Le franc archer belles armes avoit, L'espée étoit d'une broche tortue, Sa dague étoit d'une cuiller rompue, D'un pot cassé faisoit son morion; Viragon, vignette suz vignon.

- De bois pourry, la corde renouée, Sa flesche étoit de papier empennée, Le bout brûlé servoit de vireton; Viragon, vignette suz vignon.
- 4 Le franc archer un corselet avoit
  De beau fer blanc, les brassars faits de corne,
  Ainsi armé se regarde et retorne:
  Sangry, dit-il, me voila beau garçon;
  Viragon, vignette suz vignon.
- 5 Le franc archer un beau chappeau avoit, De bourre étoit bien fillée et déliée, Sa chemise sur l'espaule nouée : Toujours le vent lui souffle au crouppion; Viragon, vignette suz vignon.
- 6 Le franc archer belles bottes avoit De paille étoit, de vert ozier liées, Chausses avoit de drappeau dessirées Une lardoire lui servoit d'esperon; Viragon, vignette suz vignon.
- 7 Le franc archer une jument avoit De poil fauveau, tant maigre et harassée, Sa selle étoit de paille rembourrée; Après suivoit son petit poulichon; Viragon, vignette suz vignon.
- 8 Le franc archer chez son hôte arriva:
  Vertu, morgoy, jerniegoy, je te tue. —
  Tout beau, monsieur, nos oysons sont en müe.
  Il l'appaisa d'une soupe à l'oignon;
  Viragon, vignette suz vignon.

- 9 Le franc archer à son repas avoit
  Du lard grillé, du lait clair pour potage,
  Le plus souvent de l'eau pour son breuvage,
  A son dessert mangeoit un champignon;
  Viragon, vignette suz vignon.
- 10 Le franc archer de belle taille étoit,
  Bossu, manchot, les jambes contrefaites,
  Borgne et morveux, et jamais sans lunettes,
  Ayant toujours les mules au talon;
  Viragon, vignette suz vignon.
- 11 Le franc archer, preuds et vaillant estoit;
  Il assailloit fort volontiers les mouches:
  Suz, disait-il, il faut que je vous touches,
  Mais une gueppe lui donna l'eguillon;
  Viragon, vignette suz'vignon.
- 12 Le franc archer revint en sa maison,
  Bien empesché de retrouver sa rue,
  Droit sur un pied faisant la grue,
  Roide de froid étoit comme un glaçon;
  Viragon, vignette suz vignon.
- 13 Le franc archer tant sa femme chercha, Qu'il la trouva logée au presbytaire, Couchée étoit avecques le vicaire Qui en prenoit sa récréation; Viragon, vignette suz vignon.
- 14 Le franc archer à son vicaire a dit:

  Mes qu'ayez fait de ma femme à votre aise,

  La renvoyer en ma maison vous plaise,

  Et vous l'aurez à la collation;

  Viragon, vignette suz vignon.

15 Le franc archer de Paris se disoit
Fils d'un marchand des bateaux capitaine,
Lui corporiau, son oncle porte-enseigne,
Et son cousin étoit porte-bedon;
Viragon, vignette suz vignon.

V

## CHANSON

CONTRE LA MILICE BOURGEOISE.

- 1 Un Corporeau fait ses préparatifs Pour se trouver des derniers à la guerre; S'il en eut eu il eut vendu sa terre, Mais il vendit une hotte d'oignon; Viragon, vignette sur vignon.
- 2 Un Corporeau, avant que de partir, Dévotement fait chanter une messe Et si voue à sainte hardiesse De n'assailler jamais que des oysons; Viragon, vignette sur vignon.
- D'un asne fort qui portoit la poirée; Et son varlet d'une pecque escrouppée, Pour son sommier il print le poulichon; Viragon, vignette sur vignon.

- 4 Un Corporeau greve et cuissots avoit Bien faconnez d'une longue citrouille, Clouez de bois qui jamais ne s'enrouille, Un plat d'estain il print pour son plastron, Viragon, vignette sur vignon.
- Dont l'un étoit fait d'ozier et d'eclisse; Pour l'autre il print une grande ecrevisse Et meit la main dedans le croupion; Viragon, vignette sur vignon.
- 6 Un Corporeau en son escu portoit Le rouge et blanc de la somellerie; D'ongles de porcs sa lance étoit garnie, Et sa devise étoit : Nous enfuirons; Viragon, vignette sur vignon.
- 7 Un Corporeau une arbaleste avoit
  D'un vieil cerceau d'une pipe rompue;
  Sa corde étoit d'estouppe toute écrue,
  De bois tortu étoit le vireton;
  Viragon, vignette sur vignon.
- 8 Un Corporeau une harquebuze avoit D'un frane sureau cueilly de cette année, Son flasque étoit d'une courge escornée Et les boulets de navets de maison; Viragon, vignette sur vignon.
- 9 Un Corporeau sa brigandine avoit
  De vieux drapeaux et de vieille seraille;
  Et si gardoit pour un jour de bataille
  Un vieil estoc d'un vieil ser d'Arragon;
  Viragon, viguette sur vignon.

- 10 Un Corporeau à la montre s'en va; Il a prié monsieur le commissaire De lui passer sa jument et son haire, Et de l'advouer pour vaillant champion; Viragon, vignette sur vignon.
- 11 Un Corporeau au trésorier s'en va :
  Morbieu, sangbieu puisque le roy me paye,
  Despechez-vous de me bailler ma paye
  Et me comptez des escus ou testons;
  Viragon, vignette sur vignon.
- Le trésorier à la bourse fouilla Et lui a dit : Corporeau, vaillant bomme, Contentez-vous, tenez, voilà en somme Quarante francs en merceaux et jettons; Viragon, vignette sur vignon.
- 13 Un Corporeau retourna en sa maison;
  A son retour ses voisins il convie,
  Leur dit: Voyez, je suis encore en vie,
  Gardé me suis de ses coups de canon;
  Viragon, vignette sur vignon.
  - 14 Un Corporeau à ses voisins compta Qu'il avait eu contre un Reistre querelle, Et toute fois qu'à grands coups de bouteille Il l'avoit fait venir à la raison; Viragon, vignette sur vignon.
  - 18 Un Corporeau à ses amis jura
    Ne retourner jamais à la bataille,
    Si pour s'armer n'avoit une muraille
    Cent pieds d'espais et un voulge aussi long;
    Viragon, vignette sur vignon.

Que, pour la peur qu'il avoit de combattre, Il aimoit mieux chez lui se faire battre Que de chercher si loing les horions;
Viragon, vignette sur vignon.

VI

## CHANSON

DES CORPORIAUX.

- 1 Le sire Girard bien armé
  S'étoit tout le corps enfermé
  Dans une vieille brigandine;
  Et de peur de ses ennemys,
  Une salade il avoit mis
  Par-dessus sa teste badine.
- 2 Au lieu d'un pourpoint despouillé, Il vestit le fer enrouillé D'un halecret fait à la Suisse; Et dedans du fer, par deux fois, Il enferma ses bras, ses doigts, Son cul, sa brayette et sa cuisse.
- 5 Puis, comme un gendarme inhumain, Il print la haquebutte en main, En l'autre main une rondelle; En la ceinture qu'il portoit

Une arbaleste lui pendoit Pour aller à la sentinelle.

- 4 Quand il eut marché plus avant, Il sentit sisser un grand vent Qui lui met au nez la roupie. Lors il s'essorce de l'avoir; Mais ne se pouvant remouveoir, Claquetant des dents, il s'écrie:
- He! mon compère Corporiau,
  Le ventre m'y coulle comme ïau,
  Et le nez comme la rivière.
  Mouche moy, je te moucheray;
  Je suis armé; ou bien j'yray
  Appeler nostre menagère.

#### VII

## CHANSON

DU PRINCE DE CONDÉ.

Sur l'air :

Ce petit homme tant joly
Tousjours devise et toujours rit,
Et tousjours baise sa mignonne,
Dieu gard' de mal le petit homme.

**1563.** 

1 Le petit homme a si bien fait Qu'à la parfin il a deffait Les abus du pape de Romme, Dieu gard' de mal le petit homme.

- 2 Le petit homme, pour la foy, A voulu deffendre le roy Encontre le pape de Romme, Dieu gard', etc.
- 5 Le petit homme fait complot Avecque monsieur d'Andelot, D'accabler le pape de Romme; Dieu gard', etc.
- 4 Mais encontre lui s'esleva Un Guyse qui mal s'en trouva, Defendant le pape de Romme; Dieu gard', etc.
- 8 Le pape, prévoyant ce mal, Et sentant monsieur l'Amiral Menasser le siége de Romme, Dieu gard', etc.
- 6 Envoya grand nombre d'escus Dedans Paris à ces coquus, Qui avoient tous juré pour Romme; Dieu gard', etc.
- 7 Les Espagnols et Piemontois, Qui du pape garde les loix, Y vinrent pour deffendre Romme, Dieu gard', etc.
- 8 Dandelot estoit alle loin,
  Mais il arriva au besoin
  Pour ruyner tous ceux de Romme;
  Dieu gard', etc.

- 9 Le petit homme estoit venu Dedans Paris, où est cogneu Ennemi du pape de Romme; Dieu gard', etc.
- 10 Les coquus qui étoient dedans, Armez de fer jusques aux dens, Deffendans le pape de Romme, Dieu gard', etc.
- 11 N'osèrent se mettre dehors, Car on les eut tuez tous morts Nonobstant le pape de Romme. Dieu gard', etc.
- 12 Enfin bataille se donna
  Près de Dreux, qui les estonna
  Et les feit fuyr jusques à Romme.
  Dieu gard', etc.
- 13 Guyse de près on pourchassa Si vivement qu'il se mussa En une granche loin de Romme. Dieu gard', etc.
- 14 Pourtant il ne peult eschapper Que Merey ne vint l'attraper, Sans avoir dispense de Romme. Dieu gard', etc.
- 15 Après tant de belliqueux faits, Le roy nous a donné la paix En dépit du pape de Romme; Dieu gard' de mal le petit homme.

16 Loué soit Dieu qui, des hauts cleux, Nous donne ce bien précieux; Remercié soit de tout homme Detestant le pape de Romme.

## VIII

## CHANSON '

DE BOURBON, DORMEZ.

1566.

Bourbon, dormez:
Filez, filez, pauvres François nouveaux,
La couronne est en quenoille tombée;
Suivez la vache aux pastis, simples veaux;
David est royne, et roy est Bersabée.

Bourbon, dormez:
Ne chaussez plus, ô Gaulois! l'esperon,
Ayant perdu la vieille loy salique,
Connestable est admiral le Peron,
Plus femme qu'homme, ô fuseau héroïque!

Bourbon, dormez:
Or, un cordeau vous tendent tels fuzeaux
Pour captiver les taureaux au licol;
Si d'Atropos n'employez les ciseaux
A Lachésis trencher la main au col.

IX

## CHANSON

#### DE POLTROT.

Vaudeville d'adventuriers chanté à Poltrot, avec son anniversaire, le 24 février 1566, de la délivrance le 3°.

- Allons, jeunes et vieux,
  Revisiter les lieux
  Auquel ce furieux
  Fut attrapé de Dleu,
  Attrapé au milieu
  Des guets de son armée,
  Dont fut esteint le feu
  De la guerre allumée.
- Quel homme tant heureux
  Dieu choisit pour cela?
  Quel soldat généreux
  Dedans son camp alla?
  Tant se dissimula
  Que l'occasion prise,
  Il exécuta là
  Sa divine entreprise.
- 5 Ce fut cest Angoulmois, Cest unique Poltrot (Nostre parler françois N'a point un plus beau mot),

Sur qui tomba le lot De retirer d'oppresse Le peuple huguenot En sa plus grand' détresse.

- 4 Devant l'embrasement
  De ce civil erreur,
  Il avoit bravement
  Résolu en son cœur
  Que le plus grand honneur
  Que l'homme peult acquerre
  Seroit d'oster l'auteur
  Et chef de ceste guerre.
- Ce qu'il en concevoit,
  Comme soldat discret
  Qui bien souvent avoit
  En azardeux exploit,
  Par diverses provinces,
  Monstré comme il sçavoit
  Bien servir à nos princes.
- 6 Mais quelques mois passez,
  Voyant croistre les maux,
  Les pays oppressez,
  Tous les bons en travaux:
  Il faut, dit-il tout haut,
  Qu'en mourant je finisse
  Tant de malheurs, mieux vault
  Que tout seul je périsse.
- 7 Avecque ce dessein,
   Vers l'ennemy passé,
   Il déguise la fin
   D'avoir les siens laissé,

Dont il fut caressé; Puis après il ne pense Qu'au point de son essay Pour délivrer la France.

- 8 L'ennemy, quelque temps, En ces'advis doubteux, N'advence point ses gens; Lors Poltrot parmi eux De savoir est soigneux Que l'on fait, où l'on tire, Pour en advertir ceux Dont le bien il désire.
- 9 L'ennemy, bien certain
  De faire tant d'effort
  Qu'il mettroit en sa main
  Orléans, nostre sort,
  Surprenant nostre port.
  Et nos mottes ensemble,
  Juroit tout mettre à mort
  Pour un dernier exemple.
- Nostre port et nos tours,
  Qu'il dit avec serment
  Qu'il verroit dans trois jours
  (Nous estant sans secours
  Et près de sa secousse)
  Si Dieu, nostre secours,
  Viendroit à la rescousse.
- 11 Quand Poltrot l'entendit Ainsi horriblement Blasphémer, il a dit : Je voy ton jugement,

Mon Dieu, sur ce meschant; Si mon dessein t'agrée, Donne-moy, Dieu puissant, Ta constance asseurée.

- 12 Aussitost dist, il part,
  Il s'enquiert, il entend
  Où est, de quelle part
  Vient celuy qu'il attend.
  Cependant, choisissant
  Lieu pour son adventage,
  Le recognoist passant,
  Et le trousse au passage.
- De nous, pauvres humains:
  Un seul hommet abbat
  Celuy qui en ses mains
  Espéroit voir les fins
  De l'Europe envahie,
  Dieu trompe ses desseins.
- 14 Qui fit finir le temps
  De nos jours malheureux,
  Dont est dit tous les ans?
  Poltrot, payant nos vœux,
  L'exemple merveilleux
  D'une extrême vaillance,
  Le dixiesme des preux,
  Libérateur de France.

X

# TE CONVOI

DU BUC DB GUISE.

ROMANCE POPULATRE.

1566.

Qui veut our chanson? (bis)
C'est du grand duc de Guise,
Et bon, bon, bon,
Di, dan, di, dan, bon,
C'est du grand duc de Guise,

N. B. Ceci se parle :
Qui est mort et enterré.

2 Qui est mort et enterré. (bis)
Aux quatre coins du poële,
Et bon, etc.
Aux quatre coins du poële
Quatre gentilhom's y avoit.

- Quatre gentilhom's y avoit, (bis)
  Dont l'un portoit son casque,
  Et bon, etc.
  Et l'autre ses pistoiets.
- 4 Et l'autre ses pistolets, (bis) Et l'autre son épée, Et bon, etc. Qui tant d'hug'nots a tués.

- S Qui tant d'hug'nots a tués. (bis) Venoit le quatrième, Et bon, etc. Qui étoit le plus dolent.
- 6 Qui étoit le plus dolent. (bis)
  Après venoient les pages,
  Et bon, etc.
  Et les valets de pied.
- 7 Et les valets de pied, Avecques de grauds crépes, Et bon, etc. Et des souliers cirés.
- 8 Et des souliers cirés, (bis) Et de beaux bas d'estame, Et bon, etc. Et des culottes de piau.
- 9 Et des culottes de piau. (bis)
  La cérémonie faite,
  Et bon, etc.
  Chacun s'alla coucher.
- 10 Chacun s'alla coucher (bis),
  Les uns avec leurs femmes,
  Et bon, etc.
  Et les autres tout seuls.

XI

## CHANSON

## D'UN CORDELIER SORBONISTE

FAISANT DES ENFANS.

- Monsieur Hugonis, le pillier
  De nostre mère saincte Église,
  Prescha tant, chez un conseiller,
  Une garce de bonne prise,
  Et si souvent il l'esprouva,
  Qu'enfin le ventre lui leva.
  Or, devinez qui est le père,
  Hugonis ou mon petit frère?
- 2 La conseillere, se doutant
  D'une faute si apparente,
  S'en alla, fort se tormentant,
  Chez une voysine parente,
  Disant: Ma cousine, je meurs,
  Car mon mari s'amuse ailleurs.
  Or, devinez, etc.

## XII

## CHANSON

## DES TROMPETTES DE L'ARMÉE FRANÇOISE BUR LA MORT DU PRINCE DE CONDÉ.

1568.

On lit dans Brantôme, Discours LXXX, article du prince de Condé:

« Les bons trompettes des François et Réistres parmy leurs clairons sonnoient souvent ceste chanson et quinte :

Le prince de Condé
Il a esté tué,
Mais monsieur l'Admiral
Est encore à cheval
Avec La Rochefoucault,
Pour chasser tous ces papaux, papaux, papaux. »

#### XIII

# CHANSON DE VIVE LE ROY.

1568.

Vive le roy, le conseil et la reyne (Catherine), Vive le bon cardinal de Lorraine, Vive Hugonis, Marcel et ses suppots; Vive Calvin, pourveu qu'ayons repos. Vive le roy, le conseil et la reyne, Vive le bon cardinal de Lorraine.

## XIV

## COMPLAINCTE

## DE MADAME LA PRINCESSE DE CONDÉ

CONTRE LES HUGUENOTS.

Sur le chant du Soldat de Poitiers.

1569.

1 Dames, dames, je vous prie à mains jointes Avecques moy de plorer mes complainctes, Car les regrets que j'ay dedans mon cœur Me causeront toute ma vie douleur.

- 2 Tout mon attente est maintenant perdue; Hélas! faut-il que je perde la veue D'un que du tout mon cœur a tant aymé! Et maintenant les vers l'ont consommé.
- 3 Las! j'ai perdu la vrai fleur de noblesse; Jamais mon cœur de larmoyer ne cesse, Car j'ai perdu la veue de mon seigneur Qui me portoit amitié et honneur.
- 4 O faulce mort, cruelle et redoutable, Tu as frappé mon seigneur amiable; De ton faux dard qui est tant venimeux A mis à mort le prince valeureux.
- O Admiral, c'est à toy que je crie; Par trop te croire il a perdu la vie, Et au besoing tu l'as abandonné: Tousjours, sans cesse, tu en seras blamé.
- 6 Toy, Dandelot, tu faisois bonne mine, Tu luy disoys: Nous mettrons en ruine Tous ces papaux qui nous font tant de maux; Comme les autres tu as gaigné le hault.
- 7 Montgommery, trop tost tu prins la fuite, Tu l'as fort mal secondé de ta suitte. Las! ce n'est pas ce qu'il a faict pour toy, De te sauver quand tu tuas le roy.
- 8 Rochefoucault, tu t'en fuis grand erre; Pour te venger passa en Angleterre, Pensant en France ammener les Anglois. Leur promettant des villes à leurs choix.

- 9 Casaques blanches qui faites la piasse, Après sa mort faites une épitaphe: Que tous les frères ont très mal secondez Mon vray époux le prince de Condé.
- Dieu permettra que j'aurai la vengeance De ces méchans qui ruinent la France. Las! ilz sont causes de mon très grand malheur, Et que mon corps consommera en pleurs.
- 11 Or le grand vice de ceste loi nouvelle Contre son roy l'avoit mis en querelle, Luy promettant tousjours le maintenir, Mais à la charge vous prinste à fuyr.
- 12 Et vous, ministres, avec vos faces pâles, Vous estes cause de malheurs et diffames. Vous luy disiez: Monseigneur, sans esmoy Nous mourrons tous, ou nous vous ferons roy.
- Monseigneur frère, monsieur de Longueville, Prenez pitié de toute sa famille; Priez le roy qu'il nous pardonne à tous, Et flechirons devant luy les genoux.
- 14 Las! je conclus que tousjours nos ancêtres
  Ont recogneu le roy pour leur vray maître;
  Ceux qui seront au contraire obstinez
  Seront vaincus et du tout ruinez.
- 15 Je feray fin à mes pleurs lamentables, Criant à Dieu miséricorde et grâce, Donnant au roy la force et la vertu De vaincre ceux qui l'ont tant mesconnu.

## $\mathbf{X}\mathbf{V}$

## **CHANSON**

DE MARCEL, PRÉVOST DES MARCHANDS.

1570.

Vous yrez à la messe, Huguenots, ou Marcel vendra Ses biens, et de vitesse Hors de France s'en yra.

- 1 Marcel, parlant avec le roy,
  Lui a dit: Sire, par ma foy,
  Bien je le voy,
  Et si le croy,
  Que nostre bonne ville
  S'en va du tout à nonchalloir,
  Si à ceste évangile
  Vous ne voulez pourvoir.
  Vous yrez à la messe, etc.
- Quoy, sire! ne sçavez vous pas
  Que je vous espargne ducaz
  Pour votre cas,
  N'étant pas las
  D'encore plus mieux faire?
  Si vous nous voulez employer,
  Jamais n'aurez à faire
  Seullement d'un denier.
  Vous yrez à la messe, etc.

Oui avons des ecus comptans

Beaux et pesans

Et des plus grands,

Que pour faire la guerre

A ces Huguenots vous vaulrons,

Pour les chasser grand erre;

Et si j'y aiderons.

Vous yrez à la messe, etc.

Nos cappitaines, corporiaux,
Ont des corsellets tout nouveaux,
Dorez et beaux,
Et des cousteaux
Aussi longs comme un voulge,
Pour Huguenots egorgetter
Et une escharpe rouge
Que tous voulons porter.
Vous yrez à la messe, etc.

S Debray, Hotman, Leschassier,
Avec leurs cuirasses d'assier,
Yront premier
Les essayer;
Après yront Dehaire,
Rousselet, Ladvocat, Aubry,
Bourgeois et Labriere,
Et Des Prez avec luy.
Vous yrez à la messe, etc.

6 Ho! sire, entendez ma raison,
Je vous pry, car il n'est saison
Que nous taisions,
Comme un oyson

Ils nous vieudront eslandre, Si ces Huguenots ne chassez Ou les faites tous pendre; A cela bien pensez.

Vous yrez à la messe, etc.

7 Trop longuement j'ons attendu,
Ce n'est qu'autant de temps perdu.
On s'est rendu,
Plus que le deu,
Endurant de leur presche,
De leur cène et de leurs sabbats;
La mémoire en est fraiche,
Dont nous dirons: Hélas!

Vous yrez à la messe, etc.

8 Senechal, Hugonis, Vigor,
Tousjours crient à cri et à cor;
Et si encor
Jusque à or
Convertir n'ont pu faire
Un de ces meschants desvoyés,
Que Compant, mon compère,
Qu'auprès de moy voyez.

Vous yrez à la messe, etc.

9 Sire, monstrez vostre crédit,
Faites contre eux un bel édit,
Et qu'il soit dit,
Sans contredit,
Qu'ils iront à la messe;
Ou nous laissez vendre mes biens,

Car doute avons sans cesse De ces Calviniens.

Vous yrez à la messe, etc.

10 Avec moy cinq cens gros marchans
S'en iront demeurer aux champs,
Si ces méchants,
Avec leurs chants,
Ne chassez hors de France.
Plus ne faut supporter leur fait,
J'avons la conscience
Chargée de leur meffait.
Vous yrez à la messe, etc.

Autre loyer eussent receu,

Et on eut veu

Et apperceu

La papauté remise,

En despit de ces Huguenots,

Qui troublent nostre église

Et tous nos Audi nos.

Vous yrez à la messe, etc.

De grande colère transy,

Luy dit: Amy,

N'ayez souci,

Bon ordre y ferai mettre,

Et vous rendrai trestous conte nts,

Car je ne veux permettre

Que soyez mai contents.

Vous yrez à la messe, etc.

15 Mes grands amis vous puis nommer,
Et je vous doy bien fort aymer,
Et renommer
Et estimer;
Car en mon grand affaire
Chascun de vous est diligent,
Pour grand plaisir me faire,
Me prester de l'argent.

Vous yrez à la messe, etc.

14 Marcel, pour le remercier,
Un hanap de vin tout entier
Veut empoigner
Pour l'avaller.
Près du roy il s'approche
Et beut aux bons roys trespassez.
Le roy retourne en coche
A Saint-Maur-des-Fossez.

Vous yrez à la messe, Huguenots, ou Marcel Vendra ses biens, et de vitesse Hors France s'en yra.

## XVI

## CHANSON NOUVELLE

DES TRIOMPHES ET MAGNIFICENCES

FAITS AU MARIAGE DU ROY ET DE MADAME ISABELLE D'AUTRICHE
EN LA VILLE DE MÉZIÈRE.

Sur le chant de Bourbon.

- 4 Genty peuple de France,
  Qui désirez savoir
  La grand magnificence,
  Pour plaisir recepvoir,
  Qu'il y a peu avoir
  Au noble mariage
  De Charles nostre roy,
  Et la royne très sage.
- 2 En pompe et ordre riche, Sans faire de séjour, Dame Isabel d'Autriche, Le vingt cinquiesme jour De septembre dernier, Arriva à Mezièrs, Son train bien ordonné, En royalle manière.
- 5 Le roy, dedans la ville, Faisant son plain debvoir Pour de façon gentille La royne recepvoir,

Feit lascher gros canons Menant joyeuse vie; Trompettes et clairons Sonnoient par mélodie.

- 4 Devant ceste princesse
  Humblement s'est offert
  De marcher en liesse
  Le comte de Sollert,
  Prince Daulphin aussy,
  Et le marquis de Bade,
  Guyse et Montmorency
  Avec monsieur d'Aumalle.
- D'une noble façon,
  Coste à coste suyvant
  Le seigneur d'Allanson;
  Puis l'electeur exprès
  De l'empire romaine,
  Tous trois marchoient après
  Le chariot de la royne.
- 6 L'évesque de Strasbourg,
  Homme docte et savant,
  Selon l'ordre de court
  L'électeur va suyvant,
  Accompaigné marchoit
  Du bon duc de Lorraine,
  Montpansier le suyvoit
  En ordre souveraine.
- 7 Lors étant arrivée Dedans ceste cité En belle compaignée, Comme il est récité,

Receue humblement Fut par la royne mère Fort magnifiquement Et en joye prospère.

- 8 Le lendemain matin,
  Le seigneur électeur
  Profferant en latin
  Ces propos par honneur,
  En somptueux arroy
  Rend ceste royne saige
  Entre les mains du roy,
  Comme en avoit la charge.
- 9 Lors en triumphe exquise Se prépara le roy Pour aller à l'église, Suivant la sainte loix; Auquel lieu dignement Epousa la princesse, Selon le reiglement De royalle noblesse.
- Des Lansquenets marchoient,
  Vestuz d'incarnat blanc
  Et gris; puis les suyvoient
  Les Souysses par honneur,
  Tant du roy que ses frères
  Portant de leurs seigneurs
  Les couleurs coutumières.
- 11 Tabourins et trompettes, Haultbois et violons, D'une haulteur parfaicte Faisoient tantir leurs sons.

Marchoient en bel arroy Les chevaliers de l'ordre; Ceux du conseil du roy Les suyvoient en bel ordre.

- 12 Monsieur du Puis marchoit
  En ordre triumphal,
  De Cheverny et Foys,
  De Limoges et Lassac,
  Morvillers, grans seigneurs.
  Et le nonce du pape,
  Puis les ambassadeurs
  De Venise et d'Espaigne.
- 13 I es quatre héraults d'armes,
  Monsieur d'Aumalle aussi,
  Et le marquis de Bade,
  Avec Montmorency;
  Puis le prince dauphin
  Et le sieur de Longueville
  Marchoient pour le certain
  En triomphe gentille.
- 14 Le cardinal de Guyse,
  Montpensier, bref et court,
  Suivoient selon leur guise
  L'évêque de Strasbourg.
  Marchoient en général
  Deux personnes prochaines,
  Monsieur le Cardinal
  Et le duc de Lorraine.
- 18 Deux huissiers de la chambre Portoient les masses d'or; De Guise sans attendre, Marchoit d'un même accord,

Qui en son poing portoit Le baston de grand maistre; Le roi après marchoit Et l'électeur de Trièves.

- Par les frères du roy,
  Et puis la royne mère
  Marchoit en bel arroy;
  Princesses et seigneurs
  Suivoient par excellence,
  Présentant leurs honneurs
  Au noble roy de France,
- En abit excellent;
  La robbe qu'il portoit
  Fine toille d'argent,
  Brodée richement
  De perles fort valables,
  Tant que son vêtement
  Etoit inestimable.
- Avoit pareillement
  Une robbe, vestue
  Fort magnifiquement
  D'une toile d'argent,
  Isabelle, noble royne,
  Ayant un garniment
  De riches perles fines.
- 19 Plus d'un manteau avoit Ysabel de haut pris, D'un beau velours viollet, Semé de fleurs de lys,

D'or, et bordé partout D'ermine mouchetée, Voire jusques au bout De fort longue portée.

20 Coronne à l'impérialle
Dessus son chef portoit
Ceste royne loyalle,
Comme il appartenoit.
Ainsi honnestement,
En ordre fort requise,
Vont le sainct sacrement
Recepvoir à l'église.

## XVII

## CHANSON

CONTRE LES HUGUENOTS SOUS CHARLES IX,
PEU AVANT LA SAINT-BARTHÉLEMY.

- Vous, malheureux ennemys,
  Qui avez mis
  Sans raison au poing les armes
  Contre votre prince et roy,
  Par esmoy,
  Jetez de vos yeulx larmes.
- 2 Car il vous fera sentir, Sans mentir,

De son sceptre la puissance, Pour avoir suyvi la part De Gaspart, Ennemy mortel de France.

- S Lequel bientost s'en ira,
  Ou sera
  Pendu à une potence,
  Paissant de sa chair et peau
  Le corbeau,
  Pour dernière repentance.
- 4 Après vous serez bas mis
  Et bannis.
  Ayant de vos biens souffrances,
  Vos femmes et enfants pleurront
  Et mourront
  De faim, souillez de l'offense.
- Vivre vieux,

  Suyvant l'église romaine,

  Que de suivre des nouveaux

  Ministreaux,

  Qui en dannement vous mènent?
- Et prescher,

  Vous preschant la faribolle;

  Disant que c'est le vray sens,

  Dyre enfans

  De la divine parolle.
- 7 Ils ont dict plusieurs fois, Autre foy:

Arrachons de main armée
La tige de la vraye foy,
Et la loy
Que nos pères ont tant aimée.

- 8 Et pour cela venir
  Et finir
  De notre cueur l'entreprise,
  Il faut mettre presbtre à mort,
  Sans remort
  De conscience en nous mise.
- 9 Aussi fault-il de sa main
  Sang humain
  Respandre à grande abondance,
  Pour mettre en un desaroy
  Charles roy,
  Et tous les fleurons de France.
- 10 Mais Dieu, qui l'a ordonné
  Et donné
  Pour estre aux Gaullois deffance,
  Le sauvra bien de vos mains,
  Inhumains,
  Car il est en sa puissance.
- 11 Et lui baillera le pouvoir
  De vous voir
  Bientost sans nulle conduitte;
  Car de vos plus grands suppôts
  A propos,
  Tournans doz ont pris la fuitte.
- 12 Les Réistres voudroient bien. Pour leur bien,

N'avoir laissé l'Alemaigne, Pour venir voir ce Gaullois De Vallois, Successeur de Charlemaigne.

- Desloyaux,
  De soulde prendront avance,
  Cruelle mort tous d'un coup,
  A ce coup,
  Pour avoir lessé Provence.
- Serons et Poictevins
  Serons vains,
  Sans nuile force ou puissance,
  Pour soubstenir un effort
  Du roy fort
  Qui leur bess'ra l'arrogance.
- Et sera,

  Par puissance supernelle,

  Des rebelles le vainqueur,

  De franc cueur,

  Suyvant vertu paternelle.
- Sans discord
  Qu'il nous donne cette année
  La grace et le pouvoir
  A tous voir
  L'hérésie exterminée.

#### IIIVX

# COQ A L'ASNE RÉCRÉATIF

NOUVELLEMENT COMPOSÉ

CONTRE LES HUGUENOTS DE LA ROCHELLE.

1573.

4 Tremblez, tremblez, vous Rochelois, maintenant,
Faites votre testament,
Voicy la fin de vos jours;
Tu n'auras plus des orgueilleux Absalons
Deçà ny delà les monts
Aucun aide ny secours.
Vive les Valois!
Mais à propos des Angloys
Sont-ils pas amys de la France?
Couverte est la mer
De canons et gros vaisseaux
Pour foudroyer les pourceaux.

De porter des douces eaux
Pour La Rochelle abreuver.
Fy de chagrins, vive liesse et soulas!
Or il faut noz coutelas
Ceste fois esprouver.
Sont les plus hardy
A la soupe, je vous dis,
Que les griffons des montaignes.
Revenez-y plus,
Gentils ministres nouveaux,
Pour dénicher nos moineaux.

Ont apprins de grand frayeur
Un chant de ramage nouveau.
Les Huguenots se treuvent tant esperdus
Qu'ils voudroyent estre pendus,
A ce que dit Robineau.
Les renars sont prins;
Tenez teste, bons Lorrains,
Contre la neutre Allemaigne.
Si les Barragoins
Viennent à parler normand.
Adieu Breton bretonnant.

4 A La Rochelle, pour faire les insensez,
La plus part se sont coiffez
De chapperons rouges et verts.
J'ay veu forger près la ville de Lyon
De pistolles un million,
Pour mettre à mort ces pervers.
Malo est venu,
Dessus un singe cornu,
En ambassade à Genève.
Si Colin-Tempon
Attrappe les Huguenots
Il s'en vestira de peaux.

Jest grand bruit par tous les pays chrétiens,
Que les levriers courans
Se sont d'un lieu emparez.

Quand me souvient du jour saint Barthélemy,
Nos grands mortels ennemis
Furent bientôt séparez;
Ce fut un grand bien,
Holà! ne parlons de rien.

Mais que dit on en Turquie?
On dit que le Turc
Adore son Mahomet,
Un oyseau luy chie au bec!

6 Quoy qu'il en soit, nous espérons, Dieu aydant,
De boyre tousjours d'autant,
Après jà fin de discords.

Les Huguenots sont estimez beaux sauteurs,
Par dessus les inventeurs,
Italiens légers de eorps.
Si les Marrabais
N'avoyent point tant de gibets,
A leurs pays auroyent presche.
Gardez le cordeau,
Ministres, n'y allez pas,
Où vous passerez le pas.

7 Le cœur me rit d'un compagnon cuisinier
Qui préparoit le disner
De monsieur, sans dire mot.
En accoustrant un brochet puissant et gros,
Il y trouva dans le corps
La fesse d'un huguenot,
Quel morceau friand!
Ceux qui mordent en riant
Sont souventes fois à craindre.
Approche-toy, Bouvot,
Prens la voirre et boy cela,
Torche ta bouche et t'en va.

8 Les Rochelois à Genève ont mandé Qu'ils les viennent seconder; Mais ils s'en garderont bien; Avant, avant, parlons de nous, à propos. Si souvent vuydons les pots Qu'à nos bourses n'y a rien, Changeons d'argument. Mais que dit-on maintenant Du ministre de Sancerre? Sa femme me platt, Elle a le visage beau Comme le cul d'un pourceau.

Propos final, voylà les Huguenots cuits;

Plus ne feront tant d'ennui

Comme ils ont faict autrefois.

Sus! sus! bon temps, reprenez votre saison,

Amenez vin à foison

Pour resjouyr les François.

J'ay vu un chastreux

Qui couroit ouvrant les yeux

Ainsi comme un bouc qu'on chastre;

Puis un bon frelot,

Aveugle des Quinze-Vingts,

Qui dançoit les matasins.

10 Un jour, passant auprès les monts en Hainaux,
Trouvay quatre Huguenots
Chargez de plusieurs pacquets,
Les Limosins bottez de plusieurs sabots,
A pied faute de cheveaux
Courant plus fort, que laquais.
Beze est bien fachez,
Il a le cul escorché
D'un cheval de La Rochelle;
Charnage revient;
Les femmes, dorénavant,
Ne vesseront plus si puant.

#### XIX

#### RESPONCE

## FAICTE PAR LES ROCHELOIS

SUR LA REMONTRANCE A EUX FAITE.

Sur le chant :

De la guerre faicte par l'Empereur au Turc.

- 1 Nostre pauvre Rochelle
  Que tenons maintenant,
  Une guerre mortelle
  A soustins bravement:
  Encore elle fleuronne
  Soubs les noms des Vallois,
  Pour eux et leur couronne,
  La tiendrons ceste fois.
- 2 O noble roy de France,
  Henry de grand valeur,
  En toute révérence
  Te tenons pour seigneur.
  Oubliant les ravages
  Et assaults périlleux,
  Nous te faisons hommage
  Comme vrais serviteurs.
- 3 Si n'eust esté, cher sire, Qu'aux Rochellois on dit, Qu'on les vouloit destruire : Sans aucun contredit,

La ville eussent rendue En vos mains d'un bon cœur, Et n'eussent soutenue Des assaults la fureur.

- 4 Si nous faisons la garde,
  Nous avons bien raison,
  Et à nous prendre garde
  De peur de trahison:
  Pour vous et pour les vostres
  Les gardons d'un bon cœur,
  Et des volontés nostres
  Tesmoing est le Seigneur.
- Avons pour seureté,
  Sur les murs devers terre
  Et de l'autre costé :
  Tirant sur la marine,
  Y a doubles canons,
  Et bonne coulleuvrine
  De quoy nous dessendons.
- 6 N'y a homme en cest estre,
  Habitant en ce lieu,
  Qui ne désire d'estre,
  Sire, à vous serviteur.
  Gardant sur toute chose
  De son roi les esdicts,
  A l'advenir propose
  N'y mettre contredicts.
- 7 Ceste ville et place, C'est bien le plus fort port Où ness de toute place Y viennent faire apport

De maintes marchandises, De loing viennent à foison : Sire, ce n'est la guise, La perdre sans raison.

- 8 Il nous desplait, cher sire,
  De voir tant de travaux
  Dans France en tel martire
  Plaine d'infini maux.
  C'est trop tenir les armes
  Au gré de pauvres gens;
  Retirez-vous, gensdarmes,
  Jureurs et maugréans.
- 9 Tous habitans de France,
  Tant nobles que vilains,
  Ne crains-tu la puissance
  Du sauveur des humains,
  Que tu veux faire guerre
  Contre ton prince et roy?
  N'est-il pas Dieu sur terre?
  Malgré toy c'est la loy.
- 10 A vivre en paix tranquille,
  Cela nous demandons,
  De prescher l'Évangile,
  A nul mal ne faisons;
  Estant l'un avec l'autre,
  Chascun d'un bon accord,
  Le Seigneur nostre, et vostre,
  Et nostre dernier port.
- 11 Pour icy la fin faire,
  Sire, nous concluons,
  Sans jamais nous deffaire,
  Serviteurs nous serons,

En toute obéissance Vous tenons nostre roy, Roy de Pologne et France, Nous vous jurons la foy.

#### $\mathbf{X} \mathbf{X}$

## CHANSON NOUVELLE

# SUR LA MORT DE MADAME MARIE DE CLÈVES,

PRINCESSE DE CONDÉ.

Sur le chant: Plorez, chrétiens, etc.

- 1 Mon Dieu, sauveur de tout le monde, Ce coup ayez pitié de moy, Car la mort dans mon corps redonde, Comme un écho dedans le bois. Ayez pitié d'une princesse Compaigne à Henry de Bourbon, Pour lors, gissant en grand destresse, Du mandement qui n'est pas bon,
- 2 Marie de Clèves le nom je porte, Auquel commençois à fleurir; Au lieu de fleurs j'ay la cohorte Qui mon pauvre cœur vient saisir. O que j'ay regret à mon prince, Qui m'a délaissé en soucy, Et a délaissé la province A mon cher enfant que voicy.

- Je suis délaissée en bel âge,
  Las! n'ayant que vingt-trois ans.
  Mon cher époux, ô quel courage
  Vous a esmeu si promptement,
  Délaisser vostre compagne.
  Bien me monstrez un cœur pervers
  Qui tost servira de montaigne
  Au peuple de tout l'univers.
- 4 Sus! sus! beauté! soyez ternie;
  Et vous, mes yeux, fondez en pleurs,
  Afin que tout l'Europe die
  La cruaulté de mes douleurs.
  Je meurs en ma grande jeunesse,
  Je meurs en ma force et vertu.
  Hélas! faut-il qu'une princesse
  Soit tost d'un chapeau devestue!
- Déclarer ne veulx autre chose,
  Plus ne veulx penser qu'à Jésus,
  Priant que mon âme repose
  Avec la vierge de lassus.
  Adieu la joye de ce monde,
  Et baise-moy, mon cher enfant;
  Hélas! bientôt tu perds ta bonde
  De père et mère promptement.
- 6 Adieu, mon prince tant équitable,
  Luy qui m'aymoit par dessus tout.
  Adieu, princes et seigneurs notables,
  Certes, je prierai Dieu pour vous.
  Car je m'en vois à la lumière,
  Laquelle je voy sans delict,
  C'est du Sauveur la vierge mère
  Que j'apperçois dessus mon lict.

7 Comme elle disoit ces paroles,
Son âme vers Dieu elle rendit;
Seigneurs, princes et damoiselles
Gémissoient tous en grans soupirs.
Prions, chrétiens, pour celle dame,
Qu'elle soit logée aux saincts cieux;
A seulle fin fin que sa pauvre âme
Soit avecque les bienheureux.

#### XXI

### CHANSON NOUVELLE

# CONTENANT LES DERNIERS PROPOS DU ROY CHARLES IX AVANT SON TRÉPAS.

Sur le chant: Dames, je vous prie à mains jointes, etc.

- 1 Plorons, chrestiens, plorons la mort extrême, Plorons la mort du roy Charles neufiesme, Nostre bon roy tant orné de vertu, Car maintenant par mort est abattu.
- 2 Le roy des roys, de son trône céleste, Sur ce bon roy entre tous maniseste Son sainct esprit de bénédiction, Comme aux apôtres, après l'ascension.
- 3 Tu le peux voir, ô chrétien débonnaire, Quand tu entends les propos salutaires De ce bon roy peu avant son décès, Qui nous seront mémorables à jamais.

- 4 Las! ce bon roy pour donner exemple, O! très-chrétien, si bien tu le contemple, Il a receu, ardant en charité, Son Créateur par grand humilité.
- 5 Ayant receu ce divin pain de vie, Sentoit desjà son ame au ciel ravie, Et ne vouloit d'autre chose parlé Que de son Dieu et sa saincte bonté.
- 6 Puis, en sentant de son mal la misère, Il demanda à parler à sa mère, Pareillement à sa femme aussi, Car il voyoit que s'étoit fait de luy.
- 7 Approchez-vous, mère très-excellente, Je veux que vous soyez dame et régente Sur mon pays, car je m'en vais mourir, Las! je voy bien que mort me vient saisir.
- 8 Hors de la foy nul de vous ne s'esloigne Tant que venu soit le roy de Pologne, Mon frère, hélas! qui m'a tant bien aymé, Quand tout par tout en est bien estimé.
- 9 Las! je vous prie, mère très-honorable, Ce pauvre peuple, qui m'est tant amiable, Qu'il soit si bien selon Dieu gouverné Et que des guerres ne soit plus ruiné.
- 10 Las! consolez mon espouse doulente, Elyzabeth, qui nuict et jour lamente, Car me souvient d'ouyr son piteux cry, La tourterelle qui pleure son amy.

- 11 Elyzabeth, priez Dieu pour mon âme, Et de plorer vostre cœur ne se pasme; Nous sommes mis au monde pour mourir; En bien vivant au ciel fault parvenir.
- 12 Je n'ay regret m'en aller de ce monde, Là où tout mal et tout malheur abonde; Las! je pardonne à mes conspirateurs En leur priant qu'ils soient mes orateurs.
- 13 Je vous exorte, très-débonnaire frère, Portez honneur à nostre dame et mère; Sollicitez ma femme, votre sœur, D'un fraternel et débonnaire cœur.
- 14 Si ferai-je, monseigneur et frère, Je vous promets leur estre débonnaire, Et si le dy de cœur net, pur et franc, Jusqu'à la dernière goutte de mon sang.
- 15 Lors ce bon roy, d'une bénigne grâce, Tendit les bras à son frère et l'embrasse, Pareillement au roy des Navarrois Et qu'à sa sœur luy soit doux et courtois.
- 16 Mes très-chers frères et amis purs et munde, Ne parlons plus des choses de ce monde, Car j'ay vouloir faire à Dieu oraison Pour délivrer mon ame de prison.
- 17 Approchez-vous, ma compagne et amie, Qui fut si bien à son époux unie, Et priez Dieu jusqu'aux derniers souspirs; Adieu vous dy, bons subjectz et amis.

18 Adieu, ma dame, adieu vous dy ma mère,
Vous recommande mon espouse très-chère;
Priez à Dieu que mon esprit aux cieux
Colloqué soit avec les bienheureux.

#### REGNE DE HENRI III.

I

## CHANSON NOUVELLE

# DU PILLAGE ET SURPRINSE D'ANVERS

PAR LES ESPAGNOLS.

Sur le chant de Nismes.

- D'Anvers, plore à ce coup,
  Car ta riche trassque
  S'est perdu de beaucoup:
  Ville tant estimée,
  Les Parques ont mal faict
  De t'offrir tel messaict:
  De Flandres ville aimée,
  Las! tu as bien soussert
  Du mal qu'on t'a offert.
- 2 Vous, messieurs de la ville Et du lieu gouverneurs,

Que n'estiez vous agilles
De rompre les fureurs
Des Espagnols l'armée,
Que voyez devant vous?
Vous n'en preniez courroux,
Dont la trouppe animée,
Vous voyant paresseux,
Ont esté fort joyeulx.

- Vous avez bien perdu,
  Estant en doléance,
  N'ayant cœur ny vertu.
  Ils estoyent dans la ville,
  Que pas vous ne sortiez:
  Et en rien ne pensiez,
  Vous estes mal habilles;
  Que ne gardiez les forts
  Dedans et par dehors.
- Avez veu d'autres lieux,
  Pour les grandes offences
  Et peschez vicieux,
  Périr tout en une heure
  Par le vouloir d'en haut,
  C'est bien sans nul deffaut :
  Et Sodome, et Gomorrhe,
  Sont-ils pas consommez
  Et par feu abymez?
- Example 2 Tient tout en un instant, Vomissant sa rancune Sur l'homme incontinent :

Sur ses biens, pasturages, Sur enfant, dessus tout. Elle ruine partout; Lors d'un pauvre courage, Ne sçay d'où cela vient, C'est son péché qui tient.

- Ce coup resjouy-toy,
  Car tu es bien heureuse
  D'avoir souffert l'esmoy
  Et prendre en patience
  Les misères et travaux
  Qu'ont faict les Espagnols,
  Si Dieu par sa puissance
  Plus de bien te promet
  Que tu n'as heu jamais.
- 7 Ne vous fachez, mes dames
  Et filles du dit lieu;
  Ayez bonne resclames,
  Et priez ce grand Dieu
  Que l'emmemy rebelle
  Ne vous face aucun tort,
  Pillerie, ny effort:
  Soyez tousjours fidelles
  A Dieu d'un cœur très-bon,
  Faisant votre oraison.
- 8 Car vous voyez les verges
  Qu'il vous a envoyez:
  Ceste vierge est concierge,
  Aussi de cuepr priez;
  Que vostre ville pauvre
  Tost se puisse enrichir

En honneur et plaisir, Ayant en souvenance Du mal qu'avez receu, Et de l'horreur deceu.

9 Qui la chanson a faicte?
C'est un jeune garçon,
Qui a sceu la défaicte
D'Anvers, d'un cœur félon
Oyant telle amertume,
N'a esté paresseux
De mettre en main, joyeux,
L'encre, papier et plume,
Pour vous faire chanter
Et vous desennuyer.

H

## CHANSON NOUVELLE

## DU DISCOURS DE L'ORDONNANCE DU ROY

SUR LE FAICT

DE LA POLICE GÉNÉRALE DE SON ROYAUME.

Sur le chant du Soldat de Poitiers.

1577.

1 Le noble roy Henry troisiesme Ayant mis paix en son pays, A, sur la monnoye luy-mesme, Reiglement et police mis.

- 2 Luy, comme roy, chef de justice, Craignant Dieu, aymant l'équité, A fait généralle police, Comme il vous sera récité.
- 3 Sa Majesté ne veut permettre De vendre aux greniers le blé, Mais place y a pour le mettre Au marché, et là l'estaller.
- 4 En ensuyvant il fait deffence A tous les maistres boulangers Des villes et bourgs de la France, De n'en lever que dix septiers.
- En tout temps, dedans la boutique, De trois sortes de pain auront, Bien garnies; c'est leur trafique, Et condamnez ceux qui fauldront.
- 6 Le plus cher vendue la pinte Partout ne sera que deux sols; Qui le vendra plus cher sans fainte Payera l'amende tout son soul.
- 7 Et aussy du gros bois à voye Venant par eau en ces cartiers, En flotte, ne veut pas que l'on paye Au plus qu'un escu et un tiers.
- 8 Vendues seront menues denrées: Le cent de costerets trente sols, Fagots vingt-cinq, et bourrées Vingt sols, et encore au dessous.

- 9 Aux chartiers pour leur voiture Allans de Grève à Saint-Benoît, Pour le plus, en toute monnoye, Payé sera huict sols tournois.
- 10 Deffences aux bouchers d'aller prendre A sept lieues auprès de Paris, Le bestail qui se doit vendre Aux marchez, ou seront punis.
- 11 Trois sols la livre de chandelle Vendue sera seulement; Si le chandellier et rebelle, Condamne sera rudement.
- 12 Aux roatisseurs, pour l'abillage, D'une grosse pièce sans plus Prest à larder, selon l'usage, Aura un douzain et non plus.
- 13 Payé sera pour la despence D'homme et cheval à l'hostellier, Pour le jour, suyvant l'ordonnance, Vingt-et-cinq sols au prix dernier.
- 14 Les tavernes seront munies

  De ce qu'il faut, tant pain que vin,

  De viandes seront fournies,

  Comme il appartient à tel train.
- 15 Six blancs on payera sans crainte Pour le plus grand fer de cheval, Deux sols le moyen, et le moindre Dix-huiet deniers au maréchal.

- 16 Deffences sont faictes civiles
  Aux cordonniers de ce pays,
  De ne partir de ceste ville
  Pour aller au-devant des cuirs.
- 17 Quant au poinct du soulier de vache Ne sera vendu que deux sols, Que le cordonnier ne s'en fache, Celuy de veau va au-dessous.
- 18 Et quant au faict des draps de soye Point je n'en parlerai icy, Plus d'escu y a que de monnoye, Les riches ont pour moy soucy.
- 19 Deffendu est de s'entremettre De teinture, le fait est tel, Si de leur art ilz ne sont maistre, Enregistrez au Chastelet.
- 20 Banquets ne feront ne despence
  Les jurez de chacun mestier:
  En passant maistres en ceste France,
  Ny d'eulx prendre aucun dénier.
- 24 Tous serviteurs qui auront maistre Les serviront fidellement, Ou se verront par justice estre Punis sur le champ rudement.
- 22 Pour nostre usage draps de laine Seront remis en leur largeur; D'une aune et un quart, sus peine De contrevenir au seigneur.

23 Chacune personne est subjecte, Suyvant la fin de ce discours, D'aider à maintenir necte Les villes de France et faubourgs.

III

# COQ A L'ASNE

DE SANCERRE ET DE LA CHARITÉ.

- 1 Tremblez, tremblez Sancerre et La Charité,
  Car vous avez mérité
  D'estre rasés par le bas,
  Ces jours passez l'amiral nous a rescrit
  Qu'il avoit veu l'antéchrist
  Assister à ses combats.
  J'ay veu un chat vert
  Qui mangeoit à son désert,
  Une jument grivelée;
  Et un perroquet
  Qui gergonnoit le caquet
  De Gastine et de Croquet.
- As Satheur sous Sancerre vrayement,
  Trouvay un Anglois Normand
  Engendré d'un Biscaïn.
  Le chevalier du Boulet, ce malheureux,

Comme Judas et Caïn.
Un escorpion
Combattoit un fremion
A cheval sur une chièvre.
Au fond de la mer

Dit qu'il prétend estre heureux

Au fond de la mer Il croit de fort bons melons, Plus jaunes que champignons.

De brebis, vaches et veaux
Qu'ils ont payé sans argent.
Si un mouchard pouvoit prendre l'admiral
A pied courant à cheval,
Dieu qu'il seroit diligent,
C'est un fin renard.
A propos d'un espinard
La graine en est fort aigue.
Les oiseaux de champs
Voltigent par l'univers
Sans bouger des seuls déserts.

Les Albanois avoyent promis à Malo
De soustenir Dandelot
Jusques à la fin de ses jours.
Pantagruel fit croqueviller un vert
Qui rompoit un huis ouvert;
Il en sçait de vilains tours.
Ce sont vaillans gens
A la soupe diligens,
Que les Huguenots de France.
Les Juifs d'Avignon
Sont allez à Carpentras
Faire ensemble leurs jours gras.

Trouvay un homme grisard
Portant un lièvre cornu.
Un postillon sur un bœuf fut attrapé.

A propos de mon souppé
Vray Dieu qu'est-il devenu?
Si Roger bon temps
Est en voyage long-temps,
France sera désolée.

On dit que l'on pend Les huis du côté des gonds Au pays des Panigons.

Toutes fois il n'en est rien,
Ce sont vacabons françoys.
Ces Italiens de la base hepemé
Sans sergens ont adjourné
Une qui vend son empoix
Vere ché ma fe;
Le galant est bien truffé
Quand il va voir sa déesse.
Sauté quoquelins,
Les femmes en maintes pars
Sont plus fines que renards.

Tes Sanserrois pensoient lever leurs rempers
Hautement de toutes pars
Comme la tour de Babel;
Sont-ils pas fols et remplis de grans malheurs?
L'on dit que leur gouverneur
S'appelle Luciabel;
C'est un très-beau nom.
Je croy que le frais saulmon

Vaut mieux que vieille morue.

Gardez de prester

Quelque argent à ceux de Dreux,

Car ils ont le pied poudreux.

Si l'admiral avoit un chariot bien grand,
Il seroit assez méchant
D'emporter La Charité.
Mais à propos les Barbares sont esmeus,
Parapharagaramus
Nous l'a ainsi récité.
Les molins à vent
Sont dans la mer bien avant
Dessus les monts Pyrennées.
Caresme prenant
En embassade est allé
Pour un singe au cul pelé.

Qu'on bannit ceux de Paris
Publiquement de rechef.

Deux bons frelots chantant plus haut qu'Alemans
Prétendans d'aller au Mans
Vendre la nymphe au beau chef.
Dieu qu'ils sont gentils!
Un homme a bon appétit
Quand il mange force trippes;
Si Colin Tempon
Se lavoit dedans un being,
Il ressusciteroit Robin.

10 Or, pensez-vous que ceux de La Charité
Sont bien pleins de charité
Envers les pauvres de Dieu?
L'un est cruel, voire bien plus que Néron,

Faisant acte de larron,
Et l'autre pille en tous lieux.
Voylà gens de bien,
De nouveau plus ne sçay rien,
Si non plus fin de mon roole.
C'est un passe-temps
De voir les chats et les rats
Faire ensemble leurs sabats.

Sont devenus Lymosins
Force de manger naveaux.

Dedans Rouen il y a de grands balleurs
Qui contrefont les chanteurs,
En heulant comme taureaux,
Ce sont vrays asniers.
Apportez-moy deux paniers
Pour mettre le vent de bize,
Las j'ay tout perdu
Allons-nous-en au divin
Porter un flacon de vin.

Va pour assiéger Lyon,
Il s'en pourra repentir.
Un homme dit qu'il a surprins un levraut
Faisant son nid dans un broc,
Il advient bien à mentir.
A ces gens chastrez
Point au doigt ne le monstrez
Car ils sont bons à cognoistre.
D'où vient Maledon?
Elle répondit, Janot
D'estriper un Huguenot,

A propos une comté
Vaut mieux qu'un simple chasteau.
L'on m'a rescrit que les grimaux de Lyon
Vont trétous en Avignon
Par la Rosne sans bateau.
C'est terrible cas
Mais que dit-on des combats
Qu'ils se font en Angleterre?
Vivent les garçons
Quy boivent tousjours d'autant
En attendant le bon temps.

#### IV

## CHANSON NOUVELLE

DU SIÉGE DE LA CHARITÉ.

Sur le chant : Traistres de La Rochelle, etc.

1577.

1 Soldats de Charité,
Cessez vostre rudesse;
Le canon est préparé,
Et la fleur de noblesse:
Il n'y a plus d'adresse
D'avoir rémission:
Car il faut faire escampe,
Quitter le bastion.

Peuples plus qu'infidelles, Pleins de desloyauté, Sans vous monstrer rebelles, Rendez La Charité.

- 2 Ce n'est, suyvant la loy
  De Dieu ny l'Évangille,
  De retenir au roy
  Par force ainsy sa ville;
  Vous n'estes assez agilles,
  O pervers insensez,
  Faux prescheurs d'Évangilles,
  Rendez La Charité.
  Peuples, etc.
- Bourgs, maisons et villages,
  Vous avez ceste fois
  Courus et fait ravage,
  Emportant le pillage
  Dedans La Charité,
  Nous avons bon courage
  D'en faire à l'équité.
  Peuples, etc.
- 4 Vous taschez, malheureux, A faire mettre en ruyne De France les forts lieux Par votre envie maligne: Mais par la foy chrestienne Que du Sauveur tenons, Nos grosses couleuvrines Point ne vous manquerons. Peuples, etc.

- Avoir quelque nouvelle,
  Ou bien quelque secours
  De devers La Rochelle?
  N'en attendez, rebelles,
  Point ne vous en viendra,
  Nous avons sur les aisles,
  Qui vous empeschera.
  Peuples, etc.
- 6 L'assemblée vous va voir De France bien munie, Pensez-vous recevoir Charité la jolie:
  A ce coup la furie Du roy vous ferons voir, Nos doubles artillerie Y feront leur debvoir.
  Peuples, etc.
- Nostre camp prend victoire,
  Nous vous envoyons tous
  A Noyon dedans Loire:
  Car vostre purgatoire
  Est là prest en enfer,
  Comme il est par mémoire
  Au livre à Lucifer.
  Peuples, etc.
- 8 Pensez-vous qu'à la fin Jésus qui fait tout estre, Ne veut pas pour certain Que le roy soit le maistre;

Pourquoy il a le sceptre Et degré si royal, Si ce n'est pour luy estre Serviteur très-loyal.

Peuples plus qu'infidelles Pleins de desloyautés, Sans vous montrer rebelles Rendez La Charité.

·V

# CHANSON NOUVELLE DE LA PRINSE DE LA CHARITÉ.

Sur le chant: Dames d'honneur, je, etc.

- 1 O Charité, ne dois être nommée, Car perdu as toute ta renommée, Contre ton Dieu, et ton roy t'es bandé : Et comment, tu luy voulois commander.
- 2 Quoy! pensois-tu vivre en ceste sorte, Faisant venir gensdarmes à ta porte, Faisant venir artillerie et canon? Mais aussi bien tu as eu ton guerdon.
- 3 Car le mardy d'avril le huictiesme, Monsieur ayant envoyé le jour mesme, C'est pour savoir leur bonne volonté, Et s'ils vouloient rendre La Charité.

- 4 Eux ont respondu que j'estois bien gardée, Et qu'il y vint avec son armée; Incontinent, monsieur y est arrivé Et son armée, qui bien les a estonnez.
- 5 Voicy arriver le comte Martinengue, Aussi Monsieur lui faisant une harengue, Tout quant et quant a fait ses gens armer, Et de furie une place ont gaigné.
- 6 Monsieur le comte combattoit à puissance, Et les soldats allans d'une allegeance; Ils ont gaigné la cheveline du pont, Où ils avoient posé leurs gabions.
- 7 Hélas! ils ont choisi ce noble comte, Mesme l'ayant osté de nostre conte, Et d'un mousquet droit à luy ont tiré, Droit à l'espaule, dont il est trespassé.
- 8 Pour tout cela n'avons perdu courage, Car dessus eux avons eu l'avantage, Mesme est venu le seigneur de Biron, Qui dessus eux descharge ses canons.
- 9 Il a commencé à saluer la ville, Et eux entrant en une peur terrible, Et le mardy vingtiesme dudit mois Ils sont entrez encor' en grand esmoy.
- 10 Monsieur de Nevers, aussi le duc de Guise, Ils les ont saluez d'une telle furie.

  Et incontinent ils se sont avancez,
  Dans la contrescarpe ils les ont deschassez.

- 11 Voyant cela, ils ont perdu courage, Considérant n'avoir pas l'avantage, Mesmes estans battus de tous costez, Ne se pourvoyent nullement remparer.
- 12 Estant saisis d'un grand peur extrème,
  Tous les soldats et tous les gentilhommes,
  Et eux cherchant les lieux pour se cacher,
  Mesme à grand peine ne le prouvant trouver.
- Près de deux jours dura ceste musique, Et entre nous chacun se communique, Et eux voyant deux arcs rompus du pont, D'artillerie et de sept gros canons.
- 14 Subitement gentilhommes s'assemblent Et les soldats pour deviser ensemble, Prier Monsieur qu'il les print à mercy, Et ne jamais porter armes contre luy,
- Que les soldats s'en iront sans arquebuse, Et les gentilshommes avec leurs chevaux, Qu'ils s'en iroient sans leur faire aucuns maux.
- 16 A Dieu, à Dieu, Charité fort rehelle, Car à ton prince tu as été cruelle, Trois fois y a que rebelle as esté, C'est à ce coup que l'on t'a chastié.

#### ٧I

## CHANSON NOUVELLE

## DE LA PRINSE DE LA CHARITÉ,

RENDUE EN L'OBÉISSANCE

DU ROY NOSTRE SIRE.

Sur le chant : Quand j'estoy libre, etc.

- 1 O terre, o ciel, voyez la grand détresse,
  Voyant l'assaut la grand fleur de noblesse,
  Tant de soldats françois,
  Doubles canons de furieuse audace
  Sa grand furie des remparts nous deschasse,
  Tremblant d'un grand effroy.
- 2 Jà la bresche aussi le bastillon
   Sont renversez de grands coups de canons.
   Les soldats préparés
   A nous monstrer nostre dol et fallace,
   Je les vois tous de furieuse audace
   S'emparer des fossez.
- Brisant, tuant, nous ravissant la vie,
  Avons parlementé,
  Priant le roy d'appaiser la furie,
  Voyant les murs brisez d'artillerie,
  Nous ont espouvantez.

- 4 Premier de may rendue fut la cité,
  Nous pardonnant de nostre iniquité
  Henry roy très chrestien,
  Et nous a mis soubs sa protection:
  Chanter nous faut, o grand Dieu de Sion,
  D'avoir receu tel bien.
- Monsieur d'Anjou, prince très debonnaire, Nous a servy de très fidelle père, Nous prenant à mercy, En sauveté sous sa protection, Faisant cesser la furie du canon Qui nous eust tous occis.
- 6 Car jà estoit le bastillon surpris
  Et les remparts du tout anéantis,
  Et beaucoup de soldats
  Blessez, tuez sans aucune puissance.
  De résister n'avoyent point d'espérance
  Soustenir les combats.
- 7 Jamais, jamais ne fut si grand furie:
  Car en trois pars donnoit l'artillerie
  D'un furieux tourment.
  Nos ravelins, bastillons et cavernes,
  Tous renversez, gabions et poternes
  Tirant incessamment.
- 8 Monsieur de Guise s'exposa au hazart
  Et à toute heure approchait du rempart,
  N'avoit peur de la mort.
  Dans les tranchées il étoit en personne,
  Ne craignant point l'artillerie qui donne,
  Ruynant tout nostre effort.

- 9 Mais, las! en vain pour nostre outrecuidance,
  Mille travaux sont donnez en la France,
  Tant d'enfans orphelins.
  En vain, hélas! estoit nostre puissance,
  De résister contre le roy de France
  Tost nous a mis à fin.
- 10 Mais sa bonté a eu miséricorde,
  Et n'a permis de faire aucun désordre.
  Violées n'ont esté,
  Femmes et filles ont esté en franchise.
  Prions Jesus pour ce bon duc de Guise,
  Nostre honneur a gardé.
  - 11 Car le haut Dieu qui tient tout soubs sa dextre,
    En un moment fera par l'univers
    Vivre desoubs sa loy,
    Tranquilité, une paix et concorde
    Fera cesser les querelles et divorse,
    Recongnoissant son roy.
- Prions le roy Henry de grand valeur,
  Puisque sur nous a monstré sa faveur
  En toute loyauté.
  Prions sans fin ce grand Dieu souverain,
  Nous prosternans, priant à jointes mains
  Nous tenir effacé.

#### VII

# CHANSON DE SOMMIÈRE.

- 1 Nous debvons bien mettre en nostre mémoire Le siège long qui fut devant Sommiere: Le jour, le temps, les assauts, les efforts, Qui furent faicts tant dedans que dehors, Afin qu'ils soient tousjours bien mémorables A nos enfans, à jamais revocables.
- 2 Quand le soleil eut commencé carrière, Vers son réveil devers la marinière, Un mercredi onzième de febvrier, De bon matin, nous vimes arriver Un camp serré de sa cavallerie, Suivy de près de forte infanterie.
- 3 Incontinent on fit sonner l'alarme, Subitement court un chacun et s'arme : Sortons, sortons, allons voir ce qu'ils font. Et les voyant campés si près du pont, Prismes conseil, il faut que chacun aille En son cartier pour se mettre en bataille.
- 4 Avant qu'aller nous fismes tous promese De ne parler rien que d'une allegresse; Promismes lors faire notre devoir En tous endrois, selon notre povoir. Mettans en Dieu toute nostre espérance, Sçachans qu'en luy gist nostre confiance.

- Ils sont venus pour gabionnades
  Près de nos murs: et pour nous estonnér,
  De grand matin nous ouysmes sonner
  Huit gros canons qui de grande furie
  Au pont-levis faysoyent leur battérie.
- 6 Trois jours durant dura cette musique, Qu'il n'y avoit flancs, remparts, ny barique Qu'à la parfin on ne vist mestre bas, Si que la bresche avait plus de cent pas. De l'assaillir nostre ennemy s'appreste, Et nous dedans pour lui faire teste.
- 7 Sus, sus, soldats, la bresche est desja faite, A ramparer tout le monde s'appreste, Le gouverneur, pour encourager tous, Les exhortant, leur tenoit tel propos : Dieu est pour nous, combattons, je vous prie, Pour son sainct nom desfendant nostre vie.
- Les a couverts ainsi que d'une targe, Les a couverts ainsi que d'une targe, Et tellement qu'il fist cognoistre à tous Que la prière appaise son courroux : Car qui combat peut dire la victoire Venir du tiel, comme chose notoire.
- 9 Le mercredy qui fust le septième De nostre camp, du mois dix-huitième, Vindrent à nous capitaines armez, Et de leurs camps soldats fort estimez Pour nous forcer, en criant : Tue, tue; A saccager chacun d'eux s'esvertue.

- 10 Je vis de loing d'une mine fière,
  Tenir en main la picque guerrière,
  Après Caros, Abados et Precas,
  La roche aussi estoit de maintes parts.
  Bien ramparé dans leurs gabionnades,
  Et les soldats tirant balles ramades.
- Tant de soldats et tant d'infanterie,
  Tant d'estendars, tant de cavalerie,
  Tant de canons foudroyant tous nos murs,
  N'a sceu parquer la parque dans nos cœurs,
  Que n'ayons eu tousjours vraye assurance
  Qu'a l'ennemy nous ferions résistance.
- 12 Lors les soldats voyans leurs capitaines
  Tous résolus à souffrir maintes peines,
  Ne visans rien qu'à mourir vaillamment
  Sur les remparts, leur honneur soustenant,
  Ont tous juré par le Dieu de leurs vies,
  Qu'ils combattront le mareschal d'Anville.
- 13 Mais le soldat qui la chanson a faite,
  Estoit tousjours deffendant à la bresche,
  Tous les assaus, ensemble les efforts,
  Sur les remparts tant dedans que dehors,
  Qui furent faicts au devant de la ville
  Du mandement du mareschal d'Anville.

#### VIII

# CHANSON NOUVELLE.

DISCOURS DU VRAY SIÉGE MIS DEVANT LA VILLE D'YSSOIRE, ENSEMBLE L'ASSAUT QUI EST DONNÉ LE DIMANCHE, 9 JUIN,

Sur le chant de Sommières, etc.

1577.

1 Si jamais fut chanson plus mémorable,
C'est ceste cy qui est bien remarquable,
Or sus chantons d'Yssoire les travaux
Et les cruels qui ont tant fait de maux:
Car ils ont faict
Dix mille volleries,
Aussi deffaict
Hommes par grandes furies.

- 2 Le Merle a faict un tour de gentillesse,
  Quand il a sceu qu'on alloit de vitesse
  Les assièger avec le camp du roy,
  Il s'est sauvé portant avec soy
  Vingt mille escus
  Pour secours aller prendre,
  Voilà le flux
  Qu'il leur a faict entendre.
- 3 Quand Chavignac, le gouverneur d'Yssoire, Nous vit camper, il luy prend une gloire, Et aux soldats a dit: Allons sur eux, Tuons, tuons ces tigres dangereux.

Alors soudain
Firent une sortie,
Chargeans de main,
Sur nous par grand furie.

4 Beaucoup de morts y eut ceste journée Des deux costez firent leur destinée; Les mal contens crioyent d'un cœur très haut : Sa, sa, venez, ennemis de Papaux,

Venez querir
Des prunes mousquetées,
Pour vous nourrir,
Car ils sont apprestées.

De Guise aussi escoutoyent tout l'affaire, Soudainement les canons font venir, Et leurs déffences font battre et périr.

Tout fut par bas
Aussi leurs forteresses,
Dont un hélas
Disoyent de grand detresse.

6 Cela parfaict, la ville fut sommée Par un héraut de bonne renommée; Scavoir qu'ils vouloyent dire de plein saut, Et s'ils vouloyent endurer un assaut.

Ouy, ils ont dict
De brave vaillantise,
Sans contredict
Tuons monsieur de Guise.

7 Monsieur oyant du héraut la nouvellé, Les grands seigneurs il prend d'un cœur fidelle; Et le couseil ils tiennent ensemblement Pour foudroyer la ville entièrement, Par un assaut
Cruel, fort et terrible;
Car il les faut
Accoustrer comme un orible.

8 Neufviesme juin un Dimanche, de sorte On commença à bucquer à leur porte, De tous costez, de la plus grand fureur Qu'on entendoit crier : Seigneur, seigneur.

Car ils tomboyent
De la plus grande furie,
Et s'assomoyent
Comme à la boucherie.

9 Six mille coups fut tiré de bravade, Qui firent cheoir murs, maisons, barricades. Lors les seldats qui avoyent le cueur haut Après midy marchèrent à l'assaut:

Car de cent pas
Les bresches estoient faictes,
Et sans compas
Ne craignoient les defaictes.

10 Les mat contents, voyant toute l'armée Se préparer, alarme ils ont sonnée. Et à la brusche ils se sont présentez, Bien resolus sur nous se sont jettez,

Criant: Papaux,
Vous n'entrerez encore;
Car bien des sauts
Faut sauter pour nous mordre.

11 Lors les soldats avoyent un tel courage, Que dans la bresche ils entroyent d'une rage; Mais à la mort trop tôt se présentoyent: Car de trois cens que vingt ne revenoyent. Car ils gettoyent
Du feu vif d'artifle,
Dont ils tomboyent
Tous morts dedans la lice.

12 L'assaut dura l'espace de cinq heures
Sans rien gaigner, sinon que corps qui meurent,
Tant de seigneurs, capitaines et soldats,
Qui sont tous morts et cheus dans les remparts.
Soudainement

De Monsieur la trompette Hastivement Va sonner la retraitte.

- 13 Le lendemain parlementaires voulurent,
  De là dedans quatre marchans esleurent,
  Pour se venir getter à deux genoux
  Devant Monsieur pour penser être absous;
  Et qu'ils rendroyent
  La ville et le pillage,
  Et sortiroyent
  Avecque leur bagage.
- Tout fut tué d'une vertu agille,
  D'une fureur ainsi comme à l'assaut.
  Mais les marchans firent terrible saut:
  Quatre pendus
  Furent à la campaigne,
  Et sur les murs
  Le ministre Chavaigne.
- Monsieur de Guise a sauvé quelques femmes, Et leur honneur, sans doute ny diffame; Il les fit mettre dedans un fort chasteau, A leurs maris on leur baille un cordeau,

Pour les mener D'une course légère, Et les noyer Au font de la rivière.

16 On mit le feu partout dedans la ville;
De tous costez flamboit d'un gouffre habille.
Yssoire est bas et razé jusqu'au pied;
Ce n'est plus rien, ô Dieu, qu'elle pitié!
Voyla la fin
Des rebelles d'Yssoire,
Jamais sans fin
Il en sera mémoire.

#### IX

# CHANSON NOUVELLE

COMME LE MERLE S'EST RENDU AU ROY ET A M. SON FRÈRE,

ET LUY REND LES VILLES ET CHASTEAUX QU'IL TENOIT, ET PROMET TENIR L'AUVERGNE EN PAIX.

Sur le chant de la Rochelle, etc.

1577.

A donné congnoissance
A ce Merle meschant,
De faire obéyssance,
Et de se recongnoistre
Comme un dur malfaicteur,

Recongnoissant pour maistre Son roy et son seigneur.

Monsieur je vous supplie, D'avoir de moy pitié, Appaisez, je vous prie, Las! votre inimitié.

2 Mercy à deux genoux,
Je vous crie de grâce,
Monsieur, vostre courroux
Appaisez sans disgrace.
Je n'ay point faict offence,
Mais ce n'est que le bruict
Que le peuple d'outrance
Voudroit m'avoir destruit.

Monsieur, je vous supplie, etc.

Dans la ville d'Yssoire,
Bien je l'avois promis,
Mais de peur d'une gloire,
Et de vous faire offence,
Point ne m'y suis trouvé;
Et pour ma récompence
Pardon me soit donné.

Monsieur, je vous supplie, etc.

4 D'Auvergne les marchands
Tousjours m'ont fait bravades;
Aussi à tous mes gens
Qu'à la désespérade
M'ont mis, je vous asseure,
Que les armes je pris

A toutes adventures; Maintenant suis repris.

Monsieur, je vous supplie, etc.

Tousjours à la campaigne,
Tant par monts que par vaux,
Qui faisoyent compaigne,
Et puis les gentilshommes
Qui pourchassoient ma mort:
Mais ils ont veu qu'un homme
Leur a fait grant effort.

Monsieur, je vous supplie, etc.

6 Chavignac m'instruisoit
Comment je devois faire,
Et qu'entrer il vouloit
Dans la ville d'Yssoire,
Nous n'estions pas rebelles
Ny au roy ny à vous;
Mais trop bien vos fidèles
En courbant les genoux.

Monsieur, je vous supplie, etc.

7 Je me suis marie
A une damoyselle,
Qui est sans varier,
Honneste, grave et belle.
Au chasteau de Marage
Ensemble nous tenons,
Que d'un fort bon courage
En vos mains le rendons.

Monsieur, je vous supplie, etc.

Vous promets d'asseurance,
Rendre sans nul travaux
Sous votre obéissance,
Et le pays d'Auvergne
Tousjours tenir en paix,
Sans leur faire desdaigne,
Ainsi je le promets.

Monsieur, je vous supplie, etc.

9 Voyez de bonne part,
Oubliez la malice
De ce pauvre soldat,
Qui vous fera service
En toutes vos affaires
Qu'il plaira commander.
Ils seront fort à faire
S'il ne va vous trouver.

Monsieur, je vous supplie, etc.

10 Aussi toute sa race,
Puisque j'ay d'un arroy
Rémission et grâce:
Aussi les braves princes,
Qui ont parlé pour moy;
Dieu les gard aux provinces
D'horreur et tout esmoy.

Monsieur, je vous asseure De ne porter jamais Coutelas ny armure, Ainsi je le promets. X

# CHANSON NOUVELLE

DU SIÉGE ET PRINSE DE LA VILLE D'YSSOIRE EN AUVERGNE.

#### Sur le chant :

L'autre jour je m'en alloy mon chemin droict à Noyon.

- 1 Dois-je pas crier et plaindre,
  Non sans grand occasion,
  Moy, pauvre ville d'Yssoire,
  Prinse par rebellion:
  Je suis destruite, (bis)
  D'avoir si légèrement creu,
  Au deceu, à l'imporveu,
  Un ministre.
- 2 La fame a esté trop grande
  De vouloir contre mon roy,
  'Tenir bon et me deffendre,
  Pour le mettre en desarroy,
  Mais la promesse (bis)
  De ce bon prince de Condé,
  Qui ne nous a secondé,
  M'a fait oppresse.
- 3 Ce noble seigneur de France,
  Vray fils et frère de roy,
  Nous somma bien de nous rendre,
  Et qu'à mercy nous prendroit.

Mais la furie (bis)
De Chavignac et Montredon
Attendirent le canon,
Quelle folie!

- 4 Il envoya une trompette
  De matin par devers nous,
  Avec son heraut en teste
  Pour parlementer à tous.
  Fismes responce (bis)
  Que nous estions bien assez fort
  Pour ses efforts les plus forts,
  Et qu'il s'enfonce.
- Oyans de toutes parts sonner
  Bombardes et canonnades,
  Qui nous vindrent saluer.
  Mais de nous rendre (bis)
  Nous avons esté obstinez,
  Estant predestinez
  Pour la mort prendre.
- D'avoir dédaigné mon roy,
  En voyant une telle armée
  Se dresser contre moy:
  Par la puissance (bis)
  Est donnée du souverain,
  Promptement et de sa main
  Au roy de France.
- 7 Du mois de juin le neusviesme Nous soustinmés un assaut, Poursuivy de grand surie, Venans à nous d'un plaint saut.

Mais ceste foudre (bis)

De leurs gros canons foudroyans

Vivement sur nos gens,

Nous mirent en poudre.

- 8 La teste fut emportée
  Au principal de nos chefs,
  Du canon d'une vollée
  Qui nous fist un grand meschef,
  Sans y comprendre (bis)
  Las! tant de soldats blessez,
  Et offencez,
  Presqu'à mort prendre.
- 9 Qui fut la cause en partie Que feismes composition De nous rendre au sieur de Guise Qui nous prendroit à rançon; Mais tost gravirent (bis) Par les bresches de toutes parts De soldats, comme liepars, Qui nous occirent.
- 10 O toy, qui d'animal brutte,
  Du merle porte le nom,
  Tu n'auras plus à ta suite
  Chavignac ne Montredon.
  Las! tu es cause (bis)
  De ceste grande démolition
  Et destruction
  Par ta grande faute.
- 11 La désolation fut telle,Qu'aucun ne receut pardon,Et si furieuse et cruelleQu'on ne print homme à rançon

Ny leurs familles (bis)
Jeunes femmes et tendrons
Si mignons,
N'aussi les filles.

- Assise en si bons pays,

  De toy plus ne sers mémoire

  De ton renom de haut prix:

  Tu es désolée; (bis)

  De toutes parts on t'a mis le feu,

  En chascun lieu

  Tu es brûlée.
- Qu'avois acquis le renom,
  Le meilleur vin du pays boire,
  Et des filles le parangon,
  Las! où sont-elles? (bis)
  Les soldats les ont emmenées,
  Desflorées,
  Ne sont plus telles.
- 14 Tu dois bien gémir et plaindre,
  Et faire comparaison;
  A Hierusalem despeinte,
  Ou de Troye la destruction:
  Tu es en tel estre, (bis)
  Si ce bon roy n'en a mercy,
  Et soucy
  De te remettre.

#### XI

# CHANSON NOUVELLE

# DES REGRETS ET LAMENTATIONS DES DAMES D'YSSOIRE.

Sur le chant:

Dames d'honneur, je vous prie à mains jointes, etc.

- 1 Si jamais fut telle pitié au monde, C'est dessus nous où tant de mal abonde : Hélas! hélas! que ferons nous, mon Dieu, Ayes pitié de nous en ce bas lieu.
- 2 Merle meschant, bien te devons maudire, Car c'est par toy, tu nous as fait destruire, Trois ans y a par malédiction Que tu nous tient en ta subjection.
- Toy, Chavignac, est-ce là la promesse Que nous faisois avec mille caresses? Esce le bien, l'honneur et le proufit Que t'avons fait, et tu nous a destruit.
- 4 Où yrons nous, nous sommes vagabondes, Parmy les bois courons comme les ondes, He Dieu! he Dieu! ayez pitié de nous, Compaignes sommes ores avec les loups.
- Nous avons veu d'une pauvre manière Maris pendus, noyez dans la rivière, Enfants tuez; he mon Dieu, quel horreur! A deux genoux nous te prions, Seigneur.

- 6 Nous avions bien en grande abondance, Or et argent, monnoye, aussi finance, Helas! plus rien nous n'avons maintenant, Nous faut aller notre pain demandant.
- 7 Nostre beauté, hélas! est bien changée, Nostre couleur en deuil est bien passée, Nos yeux battus de pleurs et de gesmirs, Et nostre cueur plein de mille soupirs.
- 8 On ne parloit tousjours que d'Yssoire Pour marchandise, aussi pour bon vin boire; Mais on dira de pauvre volonté, Yssoire là autrefois a esté.
- 9 C'est un parterre bien pire qu'un village : Qui en est cause? c'est nostre esprit volage; D'avoir esté rebelle à nostre roy, Et luy vouloir aussi faire la loy.
- 10 O Merle, Merle, bien nous mets en tristesse, Tu es meschant, cauteleux en finesse: Quand tu as sceu le camp du roi venir Soudainement tu t'es prins à fuyr.
- 11 Tu emportas l'argent et la finance Pour ton loyer et bonne recompense, Tu nous disois tels propos à rebours Que tu allois nous quérir du secours.
- 12 Tu t'es sauvé, meschant remply de rage, Dans un chasteau que l'on nomme Marage, Et à la fange toutes nous a laissé, Voila le but où nous a délaissé.

- Or, puisque plaist à Dieu, roy d'excellence, Que nous soyons ainsi pour recompense, Bien mérité nous l'avons sans effort, Plus ne nous reste, las! sinon que la mort.
- 14 Prenez exemple dans des autres villes:
  Sortez devant, ne soyez inutiles,
  Abandonnez vos hiens et vos amis,
  Ne vous mettez aux mains des ennemis.
- 13 Car vous voyez comment sommes égarées
  Parmy les champs comme bestes avollées,
  On nous deschasse comme chiens enragez,
  Fors que de Dieu ne sommes conseillez.
- 16 Et vous sçaven, bélas! que la fortune Tousjours le pauvre affligé importune : Ne vous mocquez, dames des autres lieux, Il vous en pend autant devant les yeux.
- 17 Nous ferons fin à notre grand tristesse En gémissant la larme à l'œil sans cesse, Nous prions Dieu le père omnipotent Nous estre en ayde de son pouveir très-grand.

## XII

# CHANSON NOUVELLE

DE L'ENTRÉE DU GRAND DUC FRANÇOIS, FILS DE FRANCE, FRÈRE UNIQUE DU ROY,

Paicte à Anglers le treixième jour d'avril 1578,

PAR F.-C. ANGEVIN.

Sur le chant : le Ciel qui fut large donneur.

- 1 Resjouissons-nous, Angevins,
  Puisque Dieu par les sorts divins
  Nous a donné la jouissance
  De l'heur de nous tant souhaité,
  Par l'aspect de la majesté
  De ce grand duc, tige de France.
- 2 Puisque par la faveur du ciel Nous goûtons ce nectar de miel, Par le cours de son influence Nous pouvons bien dire l'Anjou Estre affranchy de ce dur joug Qui le mettoit en décadence.
- 5 C'est notre souverain seigneur,
  Auquel devons los et honneur,
  C'est luy qui de mal nous préserve,
  C'est celuy lequel, après Dieu
  Et le roy, régit ce bas lieu,
  Et nostre liberté conserve.

- 4 D'avril doux le treiziesme jour, Ayant quelque temps fait séjour Dans Angiers, a fait sou entrée: Auquel lieu il a protesté De maintenir en liberté Tout le peuple de la contrée.
- A la porte Saint-Nicolas,
  Par où entra nostre soulas,
  Fut faict un ouvrage subtile,
  Où Loyre, Mayne, Sarthe et le Loyr
  Estoient fleuves de grand valoir
  Et qui décorent nostre ville.
- 6 Plus avant, en un grand carroy,
  Fut en très-magnifique arroy,
  Dedans une place publique,
  Dressé un superbe eschafaut
  Où maints instruments musicaux
  Chantoient sa louange autantique.
- 7 Sur le pont que l'eau mist à val Fut érigé un beau portail Bien fort superbe de rencontre, Où l'effigie de cinq roys, Nobles ayeulx du grand François Estoyent tous eslevez eu monstre.
- 8 Dessus la chapellerie estoit
  Un triumphe qui démonstroit
  Les adventures fortunées
  Du grand François premier du nom,
  Qui vid les neuf sœurs d'Apollon
  En passant les monts Pirennées.

- 9 Un autre théâtre en après,
  Qui de là estoit assez près
  Monstroit les troupes débandées
  D'Orphée, le chantre des Dieux,
  Qui entonnoit les prochains lieux
  De dix mille voix accordées.
- 10 Sur la porte de la cité,
  Estoit au haut représenté
  La pourtraiture naturelle
  D'Angers, front de tout le duché,
  Le mieux en naturel cherché,
  Qu'ouvrage que fit onc Apelle.
- Par un ordre bien compasé,
  L'on marcha devant notre Achille,
  Bien deux mille harquebuziers
  Suivirent leurs chefs les premiers,
  Des plus braves de notre ville.
- 12 Les Bourgeois, par un ordre esgal,
  Marchoient sur housse et à cheval,
  Et juges et consuls de ville.
  Sergens et autres officiers,
  Advocats et tous justiciers,
  Suivoyent d'une façon gentille.
- 13 Brief, tout marcha par gravité,
  Rendant le prince contenté,
  Tous de l'offre de leur service,
  Messieurs de l'Université,
  Et le clergé de la cité
  Le conduirent dans Sainct Maurice.

- 14 Le mardy, deux jours en après, Fut dressé dessus l'eau exprès, Un chasteau de grand artifice, Où deux cens braves combatans, Tous esleuz, furent mis dedans Pour garder ce brave édifice.
- 15 Là, de diverses nations,
  De Mores, Turcs et Esclavons,
  Et de sauvages de l'Indie,
  Fut assailli à rudes sons
  D'une infinité de canons,
  Par effroyable mélodie.
- Sans aucun blessé ou occy,
  Lorsque vint Paix, la grand déesse,
  Qui réduit alors les François
  Au service du grand François,
  Et tous luy en firent promesse.

### XIII

# CHANSON NOUVELLE -

DÉDIÉE A LA NOBLESSE ET GENDARMERIE DE FRANCE,

TOUCHANT LE BON VOULOIR ET AFFECTION
QU'ILB ONT A FAIRE SERVICE A DIBU ET AU ROI.

Sur le chant de la Fille de Dieppe.

- 1 Maintenant, par pays,
  Nous ne voyons que guerre
  Que font les ennemis,
  Qui, aux villes se serrent,
  En tenant fort, faisans rebellion
  Au roy par cavillation.
- 2 Mais ce prince puissant,
  Issu de la couronne,
  En vertu florissant,
  Voyant l'horrible felonne
  Des ennemys cruels séditieux,
  Sur eux s'est montré furieux.
- Estant accompagné
  De ce grand duc de Guise,
  Qui veut tousjours gaigner
  Pour défendre l'Église,
  Et de Nevers le duc, Mercueur aussi
  Qui au corps n'ont le cœur transi.

- Gentilshommes et soldats,
  Tant braves capitaines,
  Qui sont de toutes parts
  A souffrir mille peines,
  Ayans désirs de grandeur et arroy,
  Faictes loyal service au roy.
- Ce qu'ils font tous les jours,
  Estans en la campagne
  Pour deffiner le cours
  De l'ennemy desdaigne;
  Et puis il marche dessoubs un conducteur,
  Qui n'a en luy faute de cœur.
- Oevant La Charité
  Voulant sans nulle empesche
  Aller d'une équité
  Recongnoistre la bresche;
  Mais les seigneurs l'ont fort bien engardé,
  Et un soldat ont envoyé.
- Tes mal contents voyant
  De Monsieur le courage,
  Rendus incontinent
  Se sont à son servage;
  Car ils ont veu des soldats généreux
  Qui eussent bien mordu sur eux.
- De valeureuse gloire,
  Fut conduit et mené
  En Auvergne à Yssoire,
  Où Monseigneur luy-mesme sans deffaut,
  De Guise allist à l'assaut.

- 9 Au-dessus des genoux
  Estoit dedans la fange,
  Il ne craignoit les coups,
  Mais il vouloit revenche
  Avoir d'iceux qui ont tant fait mourir
  De braves hommes par périr.
- De suivre ce bon prince,
  Qui d'une grande rigueur
  Par toute la province
  Cerche ceux-là qui sont partout haïs,
  Et qui du roy sont ennemis.
- Sus, courage, soldats!

  Faites tousjours la garde

  Que vous faictes aux escarts

  Portant l'arquebusade;

  Aussi la mesche dessus le serpentin

  Pour l'ennemy y mettre à la fin.
- Soulagez nostre mal,
  Qui depuis seize années
  D'un malheur énormal
  On faict leur destinée:
  Faictes donc bon devoir, gentils soldats,
  Afin que vous chassiez ce mal.
- De fureur asseurée,

  Que faciez à jamais

  Venir la vierge Astrée,

  La douce paix que tant nous désirons,

  Et en tout plaisir nous ferons.

Vous donnera la grâce,
Combattre justement
L'ennemy sans fallace,
Comme avez faict, braves soldats courtois,
En suyvant François de Vallois.

#### XIV

# CHANSON NOUVELLE SUR LA RÉJOUISSANCE DE LA PAIX.

Sur le chant de Frère Grisard, etc.

1578.

## LA PAIX.

1 Sus, bon temps, qu'on se resveille, Il n'est plus temps de dormir, Qu'on reveille la bouteille Qui nous fait tant resjouir.

La guerre est ensevelie

Et tous ses efforts

Car Dieu, par la paix jolie,

L'a poussée dehors.

#### LA FRANCE.

2 Mais qui estes-vous, pucelle, Qui me venez esveiller? Laissez-moy encores, la belle, Un peu de temps sommeiller. Je suis en si grand souffrance, Je sens tant de maux Que je perds la patience De mes grands travaux.

### LA PAIX.

Je t'annonce la nouvelle
Qui te pourra contenter,
La nouvelle la plus belle
Que tu sçaurois souhaitter:
Je te dis la paix est faite;
Resveille-toy dong,
Je te dis la plus parfaite
Que l'on ne veid onc.

#### LA FRANCE.

4 C'est doncques Dieu qui m'envoye
Sur mon malheur ce grand bien,
Qu'on face les feux de joye
Quant à moy je le veux bien.
Or, sus donc, que l'on s'advance,
Je suis bien contant
Mener la première dance
Et boire d'autant.

## LA PAIX.

Assemblée dedans ces lieux,
Ayez parfaite fiance
A Jésus nostre grand Dieu,
Jamais ne nous abandonne,
Mais de nous a soing
C'est luy qui la paix nous donne
Quand il est besoing.

#### LA FRANCE.

6 Il nous le faut recongnoistre
D'un cœur dévost et parfaict,
C'est Jésus nostre bon maistre
Qui ce grand bien nous a faiet:
Il nous le faut aussi croire
Véritablement,
C'est luy qui la paix nous donne
Quand il en est temps.

### LA PAIX.

7 Nous prirons tretous ensemble
Pour la lignée des Vallois,
Que nous tienne en asseurance
Sous l'heureux don de la paix,
Puisqu'ils ont fait la promesse
Nous y maintenir,
Vivons tous en allégresse
Sans vivre en souey.

# L'AUTEUR.

8 Qui a fait la chansonnette?
C'est un fort bon compagnon,
Estant en une chambrette
Se résiouyssant du don
De l'heureuse paix en France,
Fuyans les discords,
En ayant bonne espérance
Nous voir tous d'accord.

#### $\mathbf{X}\mathbf{V}$

## SUYVENT

LES ADIEUX DE LA MISÉRABLE GUERRE CIVILE .

ADVENUE EN CE ROYAUME DE PRANCE,

ET QUI COMMENCE.

- Adieu le champ, adieu les armes, Adieu les archers et gensdarmes, Adieu sourdines et clairons, Puisqu'en paix nous en retournons.
- 2 Adieu tabourins et trompettes, Adieu enseignes et cornettes, Adieu pistolles et pistolets, Adieu cuirasses et corselets.
- 3 Adieu soldats et capitaines, Adieu guerres trop inhumaines, Adieu roussins, aussi coursiers, Adieu les grands chevaux lanciers.
- 4 Adieu vous dis, cavallerie; Adieu vous dis, infanterie; Adieu vous dis, tous pistolliers, Argollets et chevaux légers.
- Adieu escalades et monstres,
  Adieu charges; adieu, rencontres,
  Adieu surprinses et assauts,
  Adieu la guerre et ses vassaux.

- 6 Adieu escortes, embuscades, Escarmouches et camisades; Adieu bombardes et canons, Puisqu'au logis nous retournons.
- 7 Adieu, vous dis, arquebusades, Pistollés et les canonades, Qui sont fort peu à regretter Et dangereuses à hanter.
- 8 Adieu arnois et carcassines, Adieu cuirasses brigandines, Adieu picques, adieu collets, Doublez soyent de buffle d'Allez.
- 9 Adieu, bedellez, escoutez, Sentinelles, gardes, coutez, Qui nuict et jour faictes souvent Sousfrir froid, chaut, et pluye et vent.
- 10 Adieu, ceux qui de froid se meurent, Ou de chaud; et ceux qui demeurent Forrez dedans un bourbier, Quelques fois un jour tout entier.
- 11 Adieu qui se sauve à la course; Adieu qui a perdu sa bource, Et son cheval et son argent, Et son valet trop diligent.
- 12 Adieu ceux qui l'ordre demandent, Qui obéissent ou commandent. Adieu, qui estes un grand tas, Gens desdaigneux de vos estats.

- 13 Adieu qui vous voulez escrire Dignes de régir un empire, Et ce pendant estes menez Par ceux qui trop peu estimez.
- 14 Adieu ceux qui l'ordre ont receu;
  Adieu ceux qui l'ont prétendu,
  Adieu ceux qui n'en veulent point,
  Sans attendre à quelque autre point.
- 15 Adieu ceux-là qui y espèrent, Et s'ils ne l'ont qu'ils y despèrent; Adieu, ceux-là qui monstrent bien Cela est mien, et s'ils n'ont rien.
- A qui l'argent et qui pille, A qui l'argent et fort utile; Adieu cenx-là qui n'avoyent rien, Qui par la guerre ont force bien.
- 17 Adieu ceux-là qu'ont grand dommage Par la guerre et par le pillage; Tant qu'ayant de biens à foisou, Meurent de faim en leur maison.
- Adieu ceux qui leurs heaux faicts vantent;
  Adieu ceux qui se mescontantent;
  Adieu ceux qui sont trop contens;
  Adieu ceux qui plaignent le temps
- A manger les gens de village;
  Adieu qui se plaint et se deult;
  Adieu vous dy, loge qui peut.

- 20 Adieu le bouger de la haye;
  Adieu les feux de froide joye,
  Qui sont à la pluye et au vent,
  Où l'on se mourfont bien souvent.
- 21 Adieu le coucher sur la dure, Sans draps, sans licts ny couverture; Adieu qui pis vaut le coucher Tout armé, n'ayant que mascher,
- 22 Estant dehors avec ses bottes Mouillées et pleines de crottes; Adieu revenus où il faut Endurer du froid et du chaut.
- 23 Adieu tentes; adieu cordages;
  Adieu gougeats; adieu bagages;
  Adieu.
- 25 De quoy, après peine infinie, Se pert enfin santé et vie : Et je vous dis, fort vigoureux, Au pauvre peuple dangereux;
- 26 Qui luy gastez grain, vin et paille, Argent, bestail, lard et volaille, Jusques au pain qu'on va mangeant : Adieu vous dis faute d'argent.

- 27 De la guerre chère compagne, Qui partout Paris l'accompagne; Si bien qu'en guerre va devant Faute d'argent le plus souvent.
- 28 Adieu vous dis, collets d'escaille, Manches et chemiscs de maille; Adieu alte de main en main, Adieu vous dis jusqu'à demain.
- 29 Adieu batailles ordonnées;
  Adieu trahisons et menées,
  De quoy il en est plus d'effaits
  Qu'il n'est de plus valeureux faits.
- Adieu coups d'estoc et de taille, Adieu le marcher en bataille, Adieu l'argent tort ou adroit, Et la fille en chemin estroit.
- Adieu le suer sous les armes, Adieu toutes les sortes d'armes; Adieu les blessez et tuez, De qui les grands coups sont ruez.
- Adieu, guerre, va hors de France, Et nous serons hors de souffrance; Adieu ceux qui s'en sont fuis Loing des coups et ont eu du pis,
- Plus d'honneur, trois fois vingt et quatre, Que ceux qui s'en sont fait bien battre. Adieu donc, la guerre et les coups, Qui n'engendre que lende et poux.

#### 1VX

# COMPLAINCTE

DAME ÉLISABETH D'AUSTRICHE,

SUR LA MORT

DE MADAME, FILLE UNIQUE D'ELLE, ET DE FEU ROY CHARLES.

Sur le chant de la Parque, etc.

- 1 La peine fatiguante,
  Qui cruelle me nuit,
  La douleur desplaisante,
  Qui me tient jour et nuit,
  Le soucy qui me poinct,
  Son semblable n'a point.
- 2 Le pays d'Allemaigne, Et tout ce que produit La féconde campaigne; Dedans son circuit, Bref, ce qu'au monde naist, Me fache et me déplait.
- Deue à ceste grandeur,
  Bornant ma gentillesse,
  D'un immortel honneur;
  Arrière le plaisir,
  Qu'une roine desir.

- 4 Puisqu'au lieu de couronne D'un or très-précieux, Le malheur m'environne Et le chef et les yeux, Et que tousjours l'esmoy Se pennade autour moy.
- Approche donc, tristesse, Approche toy, ennuy, Embrasse-moi, foiblesse, Tout le corps aujourd'hui; Et toy, ô dueil! jamais Ne me délaisse en paix.
- 6 Je veux en larmes fondre, Faisant dedans les boys Écho seule respondre A ma tremblante voix, Et les oiseaux en l'air Eux plaindre et désoler.
- 7 Ay-je pas raison bonne D'aimer me lamenter? Voyant la mort felonne Me venir despiter, Ravissant mon enfant Jadis si triumphant.
- 8 Ha! ma fille très-chère,
  Hélas! las! c'est par toy,
  Qu'une rude misère
  Me donne telle effroy,
  Par toy, ma fille, hélas!
  Vuide suis de soulas.

- 9 Ta vie, de ta mère
  Estoit le passe-temps
  Tant d'amour singulière
  J'aimoy ton jeune temps,
  Ta mort, ma fille, ainsi,
  Sera la mienne aussi.
- As tu point de remords,
  De pourchasser, meurdrière,
  Les enfans à la mort?
  Encor un sang royal,
  Qui ne te fit onc mai.
- 14 Laisse-nous au moins vivre Par nos quatre saisons,
  - Et nul efforts ne livre
    Pendant à nos maisons,
    Que tu viens inquiéter
    Saus pouvoir résister.
- 12 Alors que la vieillesse
  Nous aura succumbez,
  Vien, si tu veux, et biesse
  Nos vieux ans recourbez;
  De mourir ne neus chaut
  Puisque notre temps faut.
- Mais estant en enfance, Encor n'ayant atteint Que l'aage d'innocence Ne flétris nostre taint, Par le somme éternel, De ton dard oriminel.

- 14 O mort impitoyable,
  Te suffisoit-il pas
  D'avoir mis, exécrable,
  Mon époux au trepas,
  Sans prendre tout exprés
  Ma fille par après?
- 15 Je pensoy, que permettre Me deust le sort fatal, De la conduire et mettre Au dortoir nuptial, Avec mille flambeaux Luisans sur ses joyeaux.
- 16 Mais, ô triste adventure,
  Dont j'ay le cœur marri,
  Elle a la sépulture
  Paravant le marry,
  Plustot la mort la tient
  Que la nopce ne vient.
- Las! que n'étois-je au lieu
  Où tu mourus, Marie,
  Pour te dire un adieu,
  Pendant que le destin
  Abbayoit à ta fin.
- Ah! ma fille, je meurs,
  De faire sur ta face
  Mes regrets et clameurs;
  Te baisant toutes fois,
  Pour la dernière fois.

- Je te suy, mes amours.

  Je sens jà la mort dure

  Qui menace mes jours.

  Je n'ay plus vrayment

  Que la voix seulement.
- 20 Mais, dedans la nuit sombre, Où je suis en langueurs, J'offre à ta fidèle umbre, O ma fille! ces pleurs, Tesmoings très-suffisans De tous mes maux cuisans.

#### XVII

#### **CHANSON**

CONTENANT

LES REGRETS DES PRINCESSES ET DAMES DE LA COUR, sur le décès de très-illustre princesse madame, fille unique de feu roy charles.

Sur le chant:
Dames d'honneur, je vous prie, etc.

- 1 Celuy auroit le cœur plus dur que pierre, Que roc, que fer, que l'éclatant tonnère,
- Qui, cognoissant noz amères douleurs, Avecques nous ne se noiroit en pleurs.

- 2 Las! ce n'est point un petit mal volage, Qui nous contraint perdre ainsi le courage, Mais une mort qui nous trouble si fort, Que l'on ne peut égaller son effort.
- 3 L'heur et l'espoir de la France fertile, Madame, hélas! de feu roy Charles fille, Tant vertueuse et magnanime aussi Est hors du monde et nous en grand soucy.
- 4 Elle n'a plus ceste parole belle, Ce doux maintien, tant propre à la pucelle, Ces yeux rians, ceste munde blancheur, Que le lis porte en sa marbrine fleur.
- Son corps poli est ors sous la lame, Tout étendu, privé d'esprit et d'âme, Sans sentiment dedans un froid cercueil, Voylà, voylà qui cause notre deuil.
- 6 Et ce qui plus brave nostre noblesse, C'est que la mort l'a prins en sa jeunesse, N'ayant encor démontré clairement Quelle vertu l'assistoit sagement.
- 7 Vray est que nous, qui d'un cœur très-fidelle, Communiquions tous les jours avec elle, En la servant, voyons à l'œil combien Sa longue vie eust aporté de bien.
- 8 Car la grandeur, sur toutes fructueuses,
   Qui décoroit son âme généreuse,
   En son enfance assez faisait sçavoir
   Quel avec l'âge eust esté le devoir.

- 9 Avant mourir ceste jeune princesse Sentant l'estoc de sa forte tristesse, Sa gouvernante appela doucement, Et l'embrassa très-amoureusement.
- 10 Puis luy a dit : Hélas! ma bonne mère, Il faut aller après le Roy mon père; En paradis j'ay songé cejourd'hui Qu'il préparoit ma place auprès de luy.
- 11 Je n'ai regret à délaisser le monde, Où je cognoy que tout malheur abonde : Car plus on vid et plus fait on de maux, Plus tost on meurt moins a l'on de travaux.
- M'amie, hélas! ma dure destinée
  Ne m'a fait veoir que la sixiesme année
  De mes beaux ans; il faut, il faut mourir,
  L'ange je voy lequel me vient quérir.
- 13 Faites sçavoir à ma mère doleute Ma triste mort, afin qu'elle lamente Ce mien destin, et que pleine d'émoy, Elle pr' Dieu pour mon père et pour moi.
- 14 Quant est du Roy et de Monsieur, sans doubte, Je sçay fort bien qu'ils seront, somme toute, Fort courroucez quand ma mort ils sçauront, Et de me veoir plus de plaisir n'auront.
- 18 Adieu vous dy, Dames et Damoiselles
  Pleines d'honneur et de gracieux zèles,
  Je sens la mort qui me vient approcher,
  Branlant son dard pour soudain me toucher.

- 16 Puis, peu à peu, en perdant la lumière, A joinctes mains fist à Dieu sa prière; Et en rendant son âme entre ses mains, S'envolle au ciel et quitte les humains.
- 17 Las! en mourant, malgré la mort cruelle, El' s'est acquise une vie éternelle. Et nous vivans, mourons cent fois le jour, De ce qu'elle a quitté ce bas séjour.
- 18 Hélas! c'estoit notre heureuse espérance, L'honneur de nous et nostre jouissance, La gemme riche et le trésor exquis, Qui nuict et jour estoit de nous requis.
- 19 Mais quoy? la mort, qui n'espargne personne, Luy faict avoir l'immortel couronne (Guerdon des bons) et nous sommes cy bas En attendant comme elle le trépas.
- 20 O vous, seigneur plein de magnificence, Qui assistez au convoy d'excellence De ceste dame, hélas! plorez, plorez, Et son tombeau larmoyant honnorez.
- 21 Et vous, Paris, perle des autres villes, Vous, bons François, et vous, femmes et filles, Dessoubs le joug d'un regret très amer, Faictes soudain de vos pleurs une mer.
- 22 Prenez exemple à nous, de qui les armes, Sont durs sanglots, souspirs, fâcheuses larmes, Et qui sans fin, Madame regrettant, Ensemble allons, nostre mort souhaitant. Fy d'avoir sans scavoir.

#### IIIVX

## CHANSON NOUVELLE

DE RESJOUYSSANCE,

# SUR LA DEVISE HÉROÏQUE ET ENTRÉE DE MONSEIGNEUR A ANGERS.

CHANTÉE EN MUSIQUE A L'ARC TRIUMPHAL DE DESSUS LE PONT, le 13 avril 1578.

Sur le chant: Quand ce beau Printemps je voy, etc.

- Duc François,

  Duc François,

  Béniste soit ton entrée;

  Fay-nous entrer avec toy,

  Fils de roy,

  La paix de tous désirée.
- 2 Chacun te voir s'esjouist, Et jouist De liesse nom pareille, Et d'obéir, tout l'Anjou, Souz le joug De ton vouloir s'appareille.
- Est duisant

  A tout ce qui naist au monde,
  Et que sa trop grand chaleur
  Et ardeur

  Desseiche et la terre et l'onde;

- 4 Tout ainsi dessoubs ta main,
  Prince humain,
  Vivra ton peuple amiable,
  Et saura par ta faveur,
  Ta fureur
  Estre du tout évitable.
- Ton ayeul,

  Roy François en toy renaistre,
  Amateur fut de vertu,
  Si es-tu,
  Et bien le nous fais paroistre.
- Interdict
  Jeux de hazard et blasphèmes,
  De si près tu l'ensuyvras
  Que vivras
  Réputé ton ayeul même.
- 7 Vive, vive donc François
  De Valois,
  Duc d'Anjou et de Touraine.
  Vive le duc tant chéri
  De Berry
  Et d'Alençon et du Maine.
- 8 Vy en tous nobles delits,
  Fleurs de lis,
  Souz de Dieu l'obéyssance;
  Vive, vive désormais,
  A jamais,
  Le plus beau fleuron de France.

#### XIX

#### CHANSON

DE LÀ PRISE DU CHASTEAU-DOUBLE,
AU MOIS DE MARS 1579.

Sur le chant de : Petit Rossignolet saulvage, etc.

- Allez suyvre tous les passages,
  Et dictes le bannissement
  De celui qui par monts et vaux
  Ha faict un million de maux.
- 2 C'estoit un qu'on nommoit La Prade, Qui dans Chasteau-Double estoit, Accompagné d'une brigade, Mieux logé qu'il ne méritoit. Car de tous les plaisirs mondains Ils en avoyent entre leurs mains.
- D'ailleurs, la place estoit si forte Que chascun est fort estonné Comme il s'est rendu de la sorte, Sans que le canon eut donné Deux millé coups, encor c'est peu Pour la forteresse du lieu;

- 4 Car de bled, de vin et de farine, Y en avoit suffisamment, De l'eau, de chair et poudre fine, Et de l'avoyne honnestement; L'occasion de leur malheur Ce fut faute d'avoir bon cœur.
- Il y en ha qui veulent dire
  La cause qu'il s'est rendu,
  C'est pour ce qu'on luy fist escrire,
  Pour entendre le désaven
  D'Esdiguières et ses suppôts,
  Lesquels luy tournoyent tous le dos.
- 6 Mais il faut croire le contraire, Car c'est Jésus-Christ tout puissant Oyant la plainte populaire, Aveugla ce loup ravissant Qui fut enfin abandonné De ceux qu'à luy s'estoyent donné.
- 7 Voylà qui peust servir d'exemple A beaucoup de pauvres soldats, Qui pour la cause ont mis en branle Leur vie en mille hazards, Et au lieu de le secourir, Taschoyent de le faire mourir.
- 8 Un tas de chefs de celle cause, Qu'on ha veu n'avoir pas six blancs; Il faut qu'asteure dire j'ause, Parent à million de francs, Et le pauvre soldat n'aura Que l'espée tant qu'il vivra.

- 9 Je leur demande en conscience, D'où est sorty si grands trésors? Et s'ils n'ont du peuple de France Dedans leurs cœurs quelque remords, D'avoir mis bas et tout à plat Tous ceux qui sont du tiers estat.
- 10 Ne cognoissez-vous pas la game, Et la ruse de tels galans, Qui vous viennent dire mon âme, Je viens estre adverty des grands Que pour bien nous entretenir Il faut en armes nous tenir?
- 11 S'ils ne usoyent de tels langages, Leur marmitte ne bouilliroit, Ils ne mangeroient de potages Si gras, car chacun cognoistroit La finesse et la meschanceté Que contre nous ont complotté.
- 12 Mais pour leur conte faire rendre, Vous qui estes de leur party, Devez l'un après l'autre prendre En leur disant : Çà, mon amy, Partageons un peu ces deniers, Qu'avez manié à milliers.
- La plus petite part je tiens,
  Comme tu vois, si tu sçais lire,
  Par le vray naturel des chiens,
  Car où il y en a de gros
  Les petits n'en ont que les os

- 14 Compagnons, si nous estions sages,
  Entre tous nous embrasserions,
  Je dis les villes et villages,
  Et tretous ensemble boyrions,
  Comme voysins et bons amys,
  Demeurerions tous bien unis.
- 15 Celuy qui la chanson a faicte,
  Ne vous veut pas dire son nom,
  Combien qu'il vous estoit en teste
  Avant qu'on tirât le canon,
  Il ne souhaite que d'avoir
  Moyen faire service au roy.

#### XX

## CHANSON NOUVELLE

DE LA VILLE DE LA MURE,

Composée par un seign**eur qui retoit au siège et** prinse d'icelle.

Et se chante sur le chant de la Ligue.

1579.

1 Rendez-vous, rendez, messieurs de La Mure,
Ne nous faictes plus coucher sur la dure,
Sans estre si endurcis,
Rendez-vous tous aux mercis
De notre prince très doux,
Qui vous pardonnera tous.

- 2 Pauvres incensez, vous faictes la guerre A celuy qui tient le frein du tonnère, Et puis sans foy et sans loy Vous irritez vostre Roy.

  Si vous ne vous avisez, Vous serez tous massacrez.
- Desja vous voyez (ô pauvre canaille)
  Nos soldats logez sur vostre muraille.
  Faytes fuir les corbeaux,
  Ils feront de vous morceaux;
  Après que serez morts,
  Ils se paistront de vos corps,
- 4 Vos murs, vos rampars et voz forteresses,
  Ne nous garderont de faire des bresches,
  Et cognoistrez à l'assaut
  La valeur de Livaraut;
  Sacremor et ses soldata
  Forceront tous voz remparts.
- Four mieux soustenir nostre infanterie,
  Monsieur de Tavanes, prompt,
  Sautera dans l'esperon,
  Et redoublant son effort,
  Mettra voz soldats à mort.
- 6 Alors vous verres grands eacrifices,
  Puis en descendant aux champs Plutoniques
  Vous sentirez le tourment,
  Du vautour, du chien gourmand,
  Vous sentirez les douleurs
  Des infernales fureurs.

- 7 Aspremont, premier sortez de la ville, Vous qui commandez, venez à la file, Lesdiguières vous promet Morges, Blascon, Gouvernet, De bientost vous secourir : Mais nous le ferons mentir.
- 8 N'ayez plus recours à la citadelle,
  Mais vous resolvez de sortir d'icelle.
  Dix huit doubles canons
  Vous battront vos esperons,
  Et de quatre cents pionniers
  Nous ferons de baux terriers.
- 9 N'esperez jamais que l'hiver nous chasse; Nous sommes armez contre la glace, Nous avons de bons manteaux Qui s'opposeront aux eaux : La mort plustot vous viendra, Que l'hivert ne nous prendra.
- 10 Car le Dieu du ciel qui nous donne force
  Mettra dans noz cœurs une vive amorce.
  Il nous encouragera,
  Et de vous nous gardera,
  Et par nos glaives tranchans
  Il vaincra tous les meschants.
- 11 Sus donc, ô soldats, ne craignez la peine.
  N'abandonnez pas nostre duc du Maine,
  Suivez toujours valeureux
  Mandelot le généreux,
  Qui serviteur de son roy,
  Combat pour la sainte foy.

12 Montrez-vous François remplis d'hardiesse, Prenez vos harnois et fendez la presse.

Terrassons tous ces mutins Qui sont chargés de butins Du paysan villager, Qui sont allé forrager.

- Teignons dans leur sang nos armes tranchantes
  Et coupons le fil de vies meschantes
  Dont ils ont le corps remplis,
  Et chassons tous leurs esprits
  Dans les enfers ténébreux,
  Dont l'huys est ouvert pour eux.
- 14 Et puis nous serons nobles par les armes :
  Prisez d'un chacun, carressez des dames,
  Un chacun nous bénira,
  Et nous bénissant dira :
  Voilà ce fier bataillant
  Qui s'est montré fort vaillant.

#### XXI

## LES VAILLANTISES

ET CHEVALEUREUX FAICTS D'ARMES QUE FAIT MONSIEUR LE DUC AU PAYE DE FLANDRES.

Sur le chant de Sommière.

- 1 Noble François, prince illustre de France,
  Vaillant guerrier sur tous, ton excellence
  Nous promet, jà par tes faicts valeureux,
  Que tu seras un jour un duc heureux.
  Tu as le cœur rempli de hardiesse,
  Pour désormais faire mainte proesse.
- 2 Ce noble duc, Flamans jà le redoutent, N'y a celuy qui n'en soit en grand doute, L'un à l'autre, disans comme paoureux: Voicy un duc puissant et valeureux, Délibérons sagement notre affaire Ou par son camp nous fera tous déffaire.
- Depuis qu'il a mis le pied sur nos terres, Il nous a fait une cruelle guerre, Tant par surprises, escarmouches et assaut, Il a conquis maints canons et chasteaux, En nous montrant que c'est luy qui veust estre Le successeur de ses vaillans aucestres.

- 4 Par tous cantons où passe sa personne,
  De veoir son camp un chasqu'un s'en estonne,
  Et les Flamans disent en leur jargon:
  Ne pensons pas contre luy tenir bon;
  Il vaudrait mieux nous rendre d'allégresse
  Que par ses gens nous faire mettre en pièce.
- Ta majesté est desja redoutée,
  Comme un César ou un Sanson le fort,
  On n'y verra nul qui te fasse effort.
  Brave Vallois, vive ta noble race,
  Du roy François tu en suis bien la trace.
- 6 Tu monstres bien, brave Duc d'excellence, Qu'un fort pillier tu seras pour la France, Quand je te voy desjà si sièrement Flamans braver à ton commencement. Si rudement que semblez sur leur terre Toy et ton camp un foudroyant tonnerre.
- 7 Car où ce Duc de royale lignée A de ses gens quelques petites campées, Vous le verriez incontinent venir A son vouloir, pour tost luy obéir, Si concluray les voyant ainsi rendre Qu'en bref sera le vray comte de Frandre.
- 8 Par tous les lieux, ou soit bourgade ou ville, Où les Flamans tiennent par force ville, Et en pensant contre luy faire effort, Dieu luy permet d'estre encores plus fort Et tellement leur montre sa puissance, Que maugré eux rendent obéissance.

- 9 Braves soldats, tou'e la fleur de France, Monstrez qu'avez un cœur plein de vaillance, En poursuivant ce qu'avez commencé, Chaqu'un de vous sera récompensé: Car vous avez un chef très-charitable; Il est benin, vaillant et amiable.
- 10 Pour ce bon duc, prions le roy de gloire, Sur l'ennemi luy donner la victoire, Et un bonheur à ses braves soldats, Qui de bon cœur suivent ses estendars. A leur retour louez leur prouesse, Et à chacun une bonne mastresse.

#### XXII

## CHANSON NOUVELLE

D'ANVERS.

Sur le chant: La Parque si terrible, etc.

1583.

1 Si j'avois la faconde
De sçavoir raconter,
Et dire à tout le monde
La grand nécessité
Qui est en ceste fois
Sur nous pauvres François. (bis)

- 2 Il y a en ceste armée Tant de braves soldats Qu'endurent et patissent Pour Messieurs des Estats, Ne n'oseront chanter Leur grand nécessité. (bis)
- Et l'autre son pourpoint, L'autre son arquebouze, Pour un morceau de pain; Vont chez le vivandier Et s'en vont sans payer. (bis)
- 4 Le vivandier se fâche
  A monsieur de Beaupuy,
  Luy demandant justice
  Au prevost et à luy:
  Torment, tu cognois bien
  Que les soldats n'ont rien. (bis)
- Estoit dedans Anvers,
  Nous faisions bonne chère
  Dedans les cabarets;
  Nous avions des moyens,
  Mais nous n'avons plus rien. (bis)
- 6 Nous avions de la bière; De fromage et de pain, Nous faisions bonne chère

(bis)

- 7 La chance est bien tournée,
  Le temps est bien changé;
  Nous n'avons plus de bière
  Ne de pain à manger.
  Mon Dieu le grand tourment
  Quand on a point d'argent. (bis)
- 8 Depuis que nostre maître S'est de nous exempté, Nous n'avons que misère En grand calamité. Bien heureux est celuy Qui est auprès de luy. (bis)
- Pour des gens inconstans
  Qui sont autant amiables
  Comme la pluye au vent;
  Le petit vent avoir
  Sur le grand le pouvoir. (bis)
- 10 Monsieur le mareschal
  Lieutenant général,
  Ne faictes plus la guerre
  Pour ses gens inconstants;
  Amenez nos souldats,
  Car nous monrons de faim. (bis)
- 11 Monsieur de La Val
  Il y est esveillé,
  Qu'avez toute puissance
  Sur tous les chevaliers,
  Pouvez-vous bien souffrir
  Nous voir ainsi languir. (bis)

- 12 Monsieur de La Moverie,
  La gard de Glaveson,
  Priez tous, je vous prie,
  Monseigneur le baron
  Qu'il ne permette point
  Que nous souffrions de faim. (bis)
- 13 Mais si jamais peux être
  En France, en ma maison,
  Ne feray jamais guerre
  Pour ce villain Cryon:
  Combattray pour mon roy,
  Pour Monsieur et sa loy. (bis)
- 14 Prions tous, je vous prie,
  Le Seigneur tout-puissant,
  Qu'il nous donne la grace
  De sortir de Brabant;
  Et nous donne la paix,
  Qui dure à tous jamais. (bis)
- 15 Qui a fait la chansonnette, C'est un brave soldat Estant en sentinelle Près de Bergues sur Jon, Qui n'en souffroit la faim Et n'avoit point de pain. (bis)

#### XXIII

#### **CHANSON**

## SUR LE SIÉGE DE SARLAT,

en novembre 1587,

ATTAQUÉ PAR LE VICOMTE DE TURENNE, ET DÉFENDU PAR LE BARON DE SALLIGNAC.

1587.

Turaine, tu n'entreras, Mais plustot tu creveras.

- 1 Turaine pensant ranger
  Sous ce de Périgard Lisle,
  Voulut la gentille ville
  Sarlat ces jours assieger.
  Turaîne, etc.
- 2 Couant et lui et toy, Beynac, Et le bravache Borsoles Et milles personnes folles Soubs l'aveugle Saligniac, Turaine, etc.
- 5 Salignac dedans Sarlat, Endepté jusqu'aux oreilles, Faisoit accroire à merveilles, A tous par son caquet fat. Turaine, etc.

4 Monseigneur, ils sont à veus,
Disoit-il, ce sont canaille,
Car ceste foible muraille
Ne soutiendra pas dix coups.

Turaine, etc.

5 Nous irons tous assièger
A notre tour ton village,
Toy qui pensoit du pillage
De Sarlat, Sarlat payer.
Turaine, etc.

6 Nous envoirons au sabat L'ideuse et vieille sourcière, Qui d'une colère flère T'envoya contre Sarlat. Turaine, etc.

7 Turaine et ses compagnons
Cuident mêtre tout en poudre,
En un moment, par la foudre
De leurs six ou sept canons.
Turaine, etc.

8 Par l'espace de vingt jours
Tu n'as rien gagné que peine
De ta gloire trop hautène,
Rien n'ont pu les subtils tours.
Turaine, etc.

9 Turaîne fort dépité
Jure Dieu, cent fois blasfesme,
Prins d'une colère extrême
Déteste notre cité.

Turaine, etc.

10 Maudit, dit-il, soit l'auteur Du siège tant inutile, Et qui d'assieger la ville Fut le premier inventeur.

Turaine, etc.

11 Tu as par punition
De cette gloire hautène
Afamé ta brave armée
Et perdu ta munition.

Turaine, etc.

12 Nous mangeons les gras chappons, Les poulles tendres et moles; Et les soldats les virolles, Les porcs et les ognons.

Turaine, etc.

43 Que ne viens-tu à l'assaut Avec tes six cents gendarmes? Refroidies sont tes armes, Turaine, le cœur te faut.

Turaine, etc.

14 Les tiens te font donc horreur Qui dans nos fossez font garde. Ton œil de loin le regarde, Ton cœur est gelé de peur.

Turaine, etc.

15 Turaine, compte tes gens
Qui vinrent pour faire guerre,
Engressée est notre terre
. Pour le moins de quatre cens.
Turaine, etc.

46 Limeil jura son cousin Que par sa ruse subtile Il entreroit dans la ville, Mais il n'a été prou fin.

Turaine, etc.

Que je fasse l'assemblée
Des chefs, puis d'une voulée
Vous ferez donner l'assault.
Turaine, etc.

18 Mais, Fénélon connoissant Ceste trahison felonne, La breche point n'abandonne, Repoussant le fort puissant.

Turaine, etc.

19 Fénélon, par sa vertu, A des tonnantes bombardes, Des picques, des halebardes, Le fort pouvoir abatu.

Turaine, etc.

20 Fénélon et La Forets, Par leur valiance animée; Ont à l'Huguenaud armée, Or le mur donné l'arets.

Turaine; etc.

21 Tant que Fénélon serà Et La Forets aura dame, Venir l'huguenaud infame Contre Sarlat n'osèra.

Turaine, etc.

22 Mais pour en faire la fin, Turaine airois ton courage En novembre, ce doumage T'est causé par un destin.

Turaine, etc.

23 Tu receus sur ton beau front, Devant Belvès l'autre année, Par semblable destinée, S'il t'en souvient, même afront.

#### XXIV

## CHANSON NOUVELLE

DE LA VICTOIRE OBTENUE PAR MONSEIGNEUR LE DUC DE GUYSE

A L'ENCONTRE DES RÉISTRES AVEC LE NOMBRE DES MORTS.

Sur le chant : Las! que dict-on en France.

- 1 Las! que dict on en France
  Du camp de l'ennemy,
  Qui par outrecuidance
  Nous pensoit faire ennuy!
  Mais le bon Dieu de gloire
  Donnera la victoire
  Au noble roy chrestien,
  Lequel a prins les armes
  Et s'est mis en campagne
  Contre les Calviniens.
- Lui estant adverty
  Que les Reistres rebelles
  Ne prenoient son party,
  Mandit monsieur de Guyse
  Qu'il vint sans nule faintize
  Au secours vistement,
  Se mettant sur les aisles
  De tous les infidèles
  Et maudicts Allemans.

- Noble prince chrestien,
  Mandit monsieur du Mayne,
  Lequel print son chemin
  Avec le duc d'Aumalle,
  Qui a chargé leur malle
  De terrible façon;
  Puis le bon duc du Mayne,
  Qui chargit la cuysine
  Au sieur de Chastillon.
- 4 Quand ces Réistres infidelles
  Se virent avancez,
  Se voyant sur les aisles
  De nos gens bien armez,
  Monsieur le duc de Guyse
  Il promet sans faintize
  Y demeurer plustost
  Comme prince doit faire,
  Ayant tousjours memoire
  A nostre Dieu très hault.
- On les vint à charger
  A grands coups de noz lances,
  Dont cuydèrent enrager.
  A monseigneur de Guyse
  Voulurent sans faintize
  Le jour parlementer,
  Et luy savoir à dire
  Qu'ils vouloient sans mot dire
  Tretous leur en aller.

- 6 Alors monsieur de Guyse,
  Hardi comme un César,
  Fit l'ennemy poursuivre
  Tant d'amont que d'aval,
  Lequel fist grant deffaicte,
  Sans aucune retraicte,
  Auprès de Montargis;
  Seize cents mis par terre
  En faict de bonne guerre
  De ces Reistres maudits.
- 7 Les braves gentils-hommes,
  Capitaines et soldats,
  D'une grace fort bonne
  Marchant de toutes parts,
  Avec le duc de Guyse
  Qui vint sans nule faintize
  Pour charger l'ennemy,
  Et leur livrer bataille
  A tout ceste canaille
  Qui viennent en ce pays.
- 8 Le jour vingt deuxiesme
  De novembre dernier,
  Le duc, chose certaine,
  Les envoie attaquer
  Par monseigneur de Vince;
  Afin qu'il les atteinse,
  Lequel fit son devoir,
  Mettant des embuscades,
  Lesquels firent bravades,
  Taschant à les avoir.

- 9 Alors monsieur de Vincs
  N'avoit que cens chevaux,
  Leur disant qui se tinsent
  Auprès du pont d'Auneau.
  Dont sortirent sams honte
  Lieutenant et deux comptes
  Les vint à poursuivir;
  Mais monsieur de La Chastre
  Ayant l'heur de combattre,
  Neuf vingts ils out occis.
- Ne fut pas endormy,
  Et sans longue devise
  Poursuivre l'ennemy.
  Et pour bonne enseigne
  Veille saincte Catherine,
  Vint en la tour d'Auneau,
  Et va de grand furie
  Avec l'infanterie
  Et monsieur de Sainct-Paul.
- Vint à donner dedans,
  Par le pont du chasteau
  Où entrèrent nos gens,
  Il sortit sept Cornettes
  Dont cinq furent deffaictes,
  Trois cents de prisonniers.
  Leur chef fut mis par terre,
  En faict d'homme de guerre
  Deux mille cinq cens tuez.

- Chargez d'apointement,
  Lors se delibérèrent
  De fuyr vistement;
  Se mestant tous en route,
  Ne pouvant en leur troupe
  Avoir pain à manger;
  Puisqu'ils sont en la France,
  Leur faut fendre la pance
  Et les faire orever.
- Vous estes bien faschez,
  Plus n'avez de courage;
  Vos Reistres sont cassez.
  Ils voudroient d'assurance
  Estre hers de la France
  Ou en pays lointain;
  Ou bien à La Rochelle,
  Avec les infidelles
  Disciples de Calvin.
- Ils pensoient bien nous mestre
  En tribulation;
  Mais Jesus nostre maistre
  A eu compassion
  De l'armée catholique.
  Celle des Reistres unique
  A faict son testament;
  Dont le pays de Beauce
  Leur a servi de fosse,
  Jamais n'y en eut tant.

Te Deum sut chanté,
Pour monseigneur de Guise,
Prince bien redouté.
Pour l'heureuse victoire
Obtinse dont mémoire
Sera à tout jamais,
Dont la loy ancienne
Et l'église chrestienne
Vivra mieux desormais.

#### XXV

## CHANSON NOUVELLE

SUR LE TESTAMENT DES RÉISTRES ET HÉRÉTIQUES, LA OU ILS ONT ESTÉ RESTRAPPEZ EN LA BEAUCE.

Sur le chant : N'est-elle pas jolie m'amie.

1587.

1 Sus, sus, chantons tous catholiques
En despit de tous hérétiques,
Qui nous pensoyent endommager.
Mais ilz ont cuidé enrager,
Ces gueux et hypocrites;
Huguenotz, voilà le testament
Des Reistres et Hérétiques.

- Afin de remplir leur pance,
  En leur pensant bien remplumer;
  Mais on les a tous desplumé,
  Ces Reistres et hérétiques.
  Voila la fin et testament
  De tous les maudicts Reistres.
- Une potance et une échelle
  Pour les pendre et estrangler,
  Afin qu'il ne puisse prescher
  La loy des Calvinistes.
  Voila la fin et testament
  De tous les maudicts Reistres.
- 4 Ils ont laissé dedans Geneve Un fouet pour bien estriller Beze Et tous les autres predicans; Ils leur ont donné des lians Pour les pendre à la Reistre. Voyla la fin et testament De tous les maudictz Reistres.
- S Ils ont laissé, je vous afie,
  A ceux de Sainct-Jean une sie
  Pour les fendre par la moitié,
  Comme appostatz, moine renié,
  Qui n'ont quitté leurs pratiques.
  Huguenots, voyla le testament
  Des Reistres et hérétiques.
- 6 A ceux de Mont-Auban il donne .

  Quatre chariots et une tonne;

7

C'est pour les trainer dedans l'eau Comme ministres et huguenots, Vrais gueux et hypocrites. Voyla la fin et testament De tous les calvinistes.

- 7 Ilz ont laissé à tous les Reistres
  Du bois pour chauffer leurs fesses,
  Les donne tous à Lucifer,
  Qui est le premier prince d'enfer,
  Chef des diaboliques.
  Huguenots, voyla le testament
  Des Reistres et des hérétiques.
- 8 Ils ont donné à l'Angleterre Cinq ou six navires de pierre, Afin de tous les assommer Sans qu'il en puisse relever Pas un de ces belietres. Voyla la fin et testament De tous les maudicts Reistres.
- 9 Il faut prier Dieu sans nul doute
  De ce qu'ils se sont mis en route,
  Dont ils ne sçavent où aller,
  Le diable les puisse emperter!
  Eux et toute leur conduite.
  Voyla la fin et testament
  De tous les maudicts Reistres.
- Huguenots, vous voyla bien tristes
  D'avoir ainsi perdu vos Reistres,
  Lesquels estoient vostre secours;
  Mais vous n'avez plus de recours,
  Vous estes bien belistres,

Voyla la fin et testament De tous les maudicts Reistres.

- 11 Ils sont noirs comme petit diable,
  C'est une chose véritable.
  Ils ressemblent à des corbeaux,
  Que maudicts soient les huguenots
  Et pervers hérétiques!
  Huguenots, voyla le testament
  Des Reistres et hérétiques.
- Pour remplir leur grosse pance.
  Ils pensoient avoir de l'argent;
  On les a frottés seulement
  Dans le pays de Beauce,
  Qui les à ce coup servy
  A leur faire des fosses.
  Voyla la fin du testament
  De tous les Calvinistes.
- C'est un soldat homme honneste,
  C'est un soldat homme honneste,
  Lequel est toujours serviteur
  Au bon duc de bon cœur,
  N'aymant les hérétiques.
  Voyla la fin et testament
  De tous les maudicts Reistres.

#### XXVI

# CHANSON NOUVELLE ET CIMETIÈRE DES REYSTRES.

Sur le chant :

J'aime ma mie côme mon cœur.

- Adieu, les Reistres, adieu,
  Retirez-vous en autre lieu;
  Laissez notre pays de France:
  Allez au pays Navarrois
  Reformer le peuple et les loix,
  Car vous êtes gens de science.
- 2 Vous pensiez dans voz chariots De France emporter les trésors Pour vivre désormais à l'aize; Mais vous n'avez eu que des coups, De la pluye, du vent et des poux, Dont vous n'estes pas à votre aise.
- 3 Qui plus est, vous avez trouvé En France forme à votre pied; Las! c'est ce bon seigneur de Guyse, Vray désfenseur de nostre loy, Serviteur de Dieu et du roy, Et pillier de toute l'église.

- 4 Hélas! pauvres Reistres abusez,
  Vous avez bien esté trompez.
  Croyans aux propos de mensonge
  De ceux qui vous ont faict venir
  En France pour vous enrichir;
  Mais vous n'y aurez que la honte.
- Adieu tentes et pavillons,
  Adieu cuysiniers et fripons,
  Adieu tambours et trompettes,
  Adieu Reistres et Allemans,
  Retournez à soleil levant
  Refaire faire voz cornettes.
- 6 Vous avez mangé notre blé,
  Mais il vous a bien cher cousté;
  Car il vous a cousté la vie.
  Vous avez pillé nos maisons,
  Mangé nos poulles et chappons,
  De vous voir n'avons plus d'envie.
- 7 Ceux qui vous ont este quérir
  Vous promettoient qu'au départir
  Auriez ville pour retraite;
  En Lorraine pour hyverner
  Pour mieux la France conquester,
  Mais leur promesse n'ont pas faictes.
- 8 Ils vous promettoient payement, Pour quatre mois en bel argent, Et de la France le pillage. Mais au lieu d'y avoir gaigné, Tout le vostre y est demeuré : Chariots, chevaux et bagages.

- 9 Adieu le baron de D'Aunay, Qui avoit le reste amené Afin de nous faire la guerre; Vostre salaire avez receuz, Car vous êtes morts, abatus, Gisant à l'envers sur la terre.
- Adieu cornettes et fanons,
  Corselets noirs et morrions,
  Chariots, chevaux et bagages;
  Adieu Lansquenettes troussez,
  Adieu gouges de camp rusez
  Qui chargez tous nostre menage.
- Or adieu tous les régiments
  Des Reistres noirs et Allemans;
  Fuyez soudain en Allemagne,
  Souvienne vous une autre fois
  Que pour avoir veu les François
  Vos corps en portent les enseignes.
- 12 Quand reviendrez en ce pays,
  Si vous voulez être ensevelis;
  Apportez draps ou toile blanche;
  Car les François preux et hardis
  Vous apprendront en ce pays,
  Vous ne reviendrez plus en France.
- Où gisent vos corps à monceaux
  En porteront bon tesmoignage.
  Les champs d'Auneau, près de Dourdan;
  Où sont morts trois mille Allemans,
  Sont plaines de telle canaille.

- Vous avez perdu vos suppots
  Et tous voz cantons d'Allemagne,
  Vous pensiez bien vous relever
  Et toute la France troublér,
  Mais ils sont morts à la campagne.
- Aller vous faut en autre lieu,
  Et ramener nouvelles forces.
  Ce bon duc vous est attendant
  Avec son coutelas tranchant,
  Pour vous mettre ainsi qu'eux au coffre.
- Allez pleurer vos riz d'enten
  Et chercher une autre province.
  France ne vous soustiendra plus,
  Car elle cognoit vostre abus;
  Aller vous faut à tous les diables.

### XXVII

# CHANSON NOUVELLE sur la deffaicte des réistres.

Sur le chant de La victoire obtenue par les Espagnols.

- 1 Ce joly moys de may,
  Le premier jour d'esté,
  Les princes catholiques
  Commence à assembler
  Leurs forces qui estoient
  Plus de quinze mill' hommes;
  Prions Jésus-Christ
  Que victoire il leur donne.
- 2 Quant nous vindrent aprocher
  Près le pont Sainct-Vincent,
  Pensant donner bataille
  Contre ces Alemans.
  Mais ayant apperceu
  Qu'ils estoyent si grand nombre,
  Tant Reistres que François,
  Bien cinquante mille hommes,
- 5 Monsieur de Guyse, alors, De près les poursuyvoit, Avec son armée, Qui envie avoit

De leur monstrer bientost Leur grande outrecuydance De venir ruiner Nostre pays de France.

- 4 Estant à Vilmory,
  Eusmes advertissement
  Qu'ils estoient en grand nombre,
  De Reistres là-dedans,
  Lorsque pensoient souper.
  Pour leur entrée de table,
  On les a saluez
  A coup d'arquebuzade.
- 5 Ne se doutant du faict,
  Commencent à se sauver,
  Les uns sur leurs chevaux,
  Et les autres à pied.
  Le duc du Mayne estant
  A l'entour du village
  De ces Reistres meschans,
  En fit un grand carnage.
- 6 Nostre roy très-chrestien,
  Sage et bien advisé,
  Avecq' sa noblesse,
  A tousjours empesché
  Les forces qui venoyent
  Pour le roy de Navarre
  Qu'ils ne passassent point
  La rivière de Loyre.
- 7 Eux estant à Auneau Furent bien ébays, Que veirent tant d'enseignes

De ces François venir Et qu'ils surent apperceu Nostre armée en bel ordre, Ils s'en sont enfuis S'épouvantant l'un l'autre.

- 8 Sainct Pol fut envoyé
  Et eut commandement,
  Approchant de la ville
  Il a dit à ses gens:
  Allons, soldats, allons,
  Par-dessus la muraille
  Allons tuer le guet
  Qui nous porte dommage.
- 9 Quant le guet entendit
  Les soldats approcher,
  Tuans et decoupans
  Ceux qui pouvoyent trouver,
  Les autres sont fuys
  Pour prendre leur armure,
  Nous les ont poursuyvis
  A grans coups d'arquebuze.
- 10 Capitaine Saint-Pol
  S'écrie à ses soldats,
  Sortant de l'embuscade
  'Tenant leurs coutelas:
  Tuez, soldats, tuez,
  C'est à vous le pillage,
  Ny mettez point le seu
  Ce seroit grand dommage.
- 11 Les soldats animez
  Plus fort que des lyons

Ont commencé la charge De maisons en maisons. Les Reistres ne pouvant S'assembler pour combattre, Les soldats les tuoyent Estant encore à table.

- Lors entr'eux fut conclud
  Et soudain arresté
  Que leur artillerie
  Il falloit enterré
  Et bientest se sauver,
  Ceux qui en avions envie,
  Sinon qu'on leur feroit
  A tous perdre la vie.
- Ayant bien apperceu
  Qu'ils n'estoient que canaille
  Et bien peu résoluz:
  Le bon Dieu a voulu
  Monstrer la grand folie
  De ces pauvres abusez
  Ennemis de l'Église.

1

14 Nous prierons Jésus-Christ Qui nous soit défenseur, Faisant la grace au roy Nostre bon gouverneur, Qui puisse mettre à fin Bientost toute hérésie, Et qu'on voye florir Tousjours la saincte Église.

#### XXVIII

#### CHANSON NOUVELLE

## DE DEUX COMPAGNONS RÉISTRES

QUI ESTOYENT VENUS EN FRANCE EN ESPÉRANCE D'Y BIEN PILLER.

Sur le chant: Allongez la moy, ma mère, ma ceincture.

- Dictes-moy, compagnon Lance,
  Dictes-moy, où allez-vous:
   Ma foy, nous allons en France,
  Nous serons riches tretous.
  Nous sommes bien trente-trois mille Reistres,
  Pour les François faire tretous bélistres.
- Mais, compagnon, je vous prie,
   Craignez-vous point ce monsieur,
   Car il charge de furie
   Et nous ha à contre cœur?
   Si une fois il vous enferme en France,
   Il vous fera à tous payer la chance.
- Que joindrons les Navarrois:

  Quand j'aurons passé la Meuze;

  Nous ferons de ces François

  Nostre vouloir; nous pillerons leur terre

  Et leur ferons jour et nuict forte guerre.

- Compagnon, donnez-vous garde,
  Si vous allez à Paris;
  Ils se tiennent sur leurs gardes,
  Cent mille hommes fort hardis.
  Quoi! que dis-tu? nous aurons leur finance
  Pour nous braver à tout jamais en France.
- Nous aurons leurs belles bagues,
  Leurs chesnes et leurs thrésors,
  Nous emplirons nos malles,
  Nos bahus et chariots,
  Si qu'à jamais nous n'aurons plus que faire
  De travailler, nous vivrons à notre aise.
- Ha! vous comptez sans vostre hoste!
   Il faudra compter deux fois,
   Si une fois il vous chocque;
   Ainsi, comme je le crois,

   On vous fera à tous perdre la vie,
   C'est le destin de monseigneur de Guyse.
- Compagnon, maudit soit l'heure
   Qu'à la France j'ai esté!
   Jamais n'y feray demeure,
   Il m'y a trop ennuyé;
   D'y retourner j'en ai perdu l'envie,
   Mes compagnons y ont perdu la vie.
- Compagnon, dy-moy où fut-ce
   Que vous fustes attaquez?
   — Aussitost que passez fûmes,
   Ces Françoys-là tout exprès
   Nous attendoyent pour nous donner la charge
   En nous faisant tousjours mainte bravade.

- Entrastes-vous en la France
   Jusques bien près de Paris?
   Ouy, pour nous mauvaise chance;
   Car là nous fûmes assaillis,
   Dedans Auncau, par monseigneur de Guyse,
   Qui nons bouta en pourpoint sans chemise.
- Ha! compagnon, quelle parele!
  Et où sent vos chariets?
   Ma foy, tout y est freiere,
  Mesmes tous nos gens sont merts.
  Heureux celuy qui couroit le plus vite,
  Évitant mort par une heureuse fuite.
- Ha! compagnon, queites nouvelles!
  Y retournerez-vous plus!
  Nos gens sont-ils pesle-mesle
  Comme vous dictes abbattus?
  Ha! compagnon, je n'y ai plus d'envie
  Car j'ay failly à y pardre la vie.
- Nous estant sortis de France,
  Ce fut la plus grand pitié.
  Les paysans à puissance,
  Dedans la Franche-Counté,
  Nous ont dessaiets et par grande furit
  Au demeurant ont faict perdre la vie.
- Ha! compagnon, vous me faictes
  A ce coup bien ébahi.
  Mais dictes-moy, nos cornettes
  Sont-ils toutes à Paris?
   Ouy, compagnon, en signe de victoire
  A tout jamais il en sera mémoire.

Or, dictes-moy, je vous prie,
Retournez-vous au pays?
Ma foy, je ai grande envie
Pour compter à noz amis
De tous nos gens la piteuse défaicte.
Adieu, vous die, je vais faire retraicte.

#### XXIX

#### CHANSON

#### ET ACTIONS DE GRACES POUR LÉS MIRACULEUSES VICTOIRES

OBTENUES CONTRE LES HUGUENOTS, RÉISTRES, ALLEMANS ET SUISSES.

Sur le chant : Laissez la verde couletif.

- 1 Seigneur Dieu, nous te louons, Et chacun de nous confesse, Que par toutes nations 'Tu seigneuries sans cesse.
  - 2 Tu es le Père éternel, Qu'adore toute la terre, Et te doit dresser autel Tout paré d'or et de lyerre.
  - 3 A toy tous les anges saints, Tous les cieux et les puissances, Chérubins et séraphins, Incorporelles substances,

- 4 Proclament à haute voix, Incessable et continuë, Saint, saint, sainct, cent mille fois, Dont la vertu est cogneue.
- S Cogneues tes vertus sont, O Seigneur Dieu! es batailles, Les histoires foy en font, Et Philistins que tu tailles.
- 6 Les Huguenots Alemans, Les Réistres et Suysses, Qui estoient Luthériens, En vont ainsi qu'écrevice.
- 7 Tu les as épouventez Et chassez hors de la France, Dont nous sommes exemptez Par toy de mainte souffrance.
- 8 Noz harnois, noz morions, Ne nous ont donné victoire, Mais tes bénédictions Et assistance notoire.
- 9 Car les foibles tu rends fort Et les forts tu rends débiles, Et contre tous les efforts Des malins nous fais agilles.
- 10 Les cieux et terre sont plains Des majestés de ta gloire, Les astres et les humains, En laissent partout mémoire.

- 11 Des apostres glorieux, Le cœur et la mélodie, L'exalte sur tous les cieux, O vray principe de vie!
- 12 Des prophètes quand et quand, Te loue un nombre honorable, Et des saints martyrs le rang, Triomphant et admirable.
- 13 Par le monde universel Te confesse sainte église, Père immense et immortel, De majesté infinie.
- 14 Et ton adorable fils, Co-éternel et unique, Par lequel de rien tu feis, Tout est nature angélique.
- 15 O que ton esprit saint est Consolatif et amiable, Et d'illuminer tout prest L'homme en ténèbres palpable.
- 16 Tu es, ô seigneur Jésus! Le roy de gloire éternelle; Et nul ne sera confus, Qui te portera bon zèle.
- 17 Mais tous confonduz seront, Huguenots et Calvinistes, Et à néant deviendront Leurs entreprinses maudites.

- 18 Seigneur Jésus-Christ, vray Dieu, Tu n'eus horreur de la Vierge. Au sacré ventre avoit lieu Pour estre de toy concierge.
- 19 Et après avoir vaincu L'aiguillon de mort sanglante, As ouvert par ta vertu Les cieux à l'âme croyante.
- 20 Tu es à la dextré assis

  De Dieu tout-puissant ton pêre;

  Près laquelle tu us mis

  En âme et en corps ta mêre.
- 21 En gloire y est à tousjours, Et de la juger le monde, Viendras au dernier des jours, Lorsqu'iniquité abonds.
- 22 Parquoy nous te suppliche,
  Donne secours favorable
  De tes serfs au milion
  Par ton sang ostez au diable.
- 23 Et nous fais estre enrollez
  Avec tes saincts en ta gloire
  Que ne soyons dévalez
  D'enfer à l'abime noire.
- 24 Seigneur, sauve, aussi béhis
  Ton peuple et ton héritage
  Et à jamais les régis
  Et extolle d'aage en aage.

- 25 Tous les jours te bénissons
  Donnans à ton nom louange,
  De siècle en siècle et chantons
  Ta bonté qui ne se change.
- 26 Seigneur, te plaise aujourd'hui, Nous garder te faire faute, Sols nous bouclier et appuy Contre tentation caute.
- 27 O Seigneur! ayes pitié
  De nous et miséricorde
  Et que ta grande bonté
  Ores sur nous se desborde.
- 28 Ta clémence dessus nous Gracieuse soit monstrée, Comme nous avons espéré tous Te priant jour et nuictée.
- 29 Seigneur, en toy j'espéreray Tu as été mon attente, Dont honteux onc ne seray Devant tout âme vivante.
- Or grâces nous te rendons
  Pour tous tes grands bénéfices,
  Te priant nous faire dons
  De t'offrir dignes services.
- 51 Dieu doint bonne vie au roy Et à sa gendarmerie, Qui ont mis en désarroy Toute la force ennemie.

#### XXX

#### CHANSON NOUVELLE

DE LA RENCONTRE DERNIÈRE DÉFAICTE DES RÉISTRES PAR MONSEIGNEUR LE DUC DE GUYSE.

Sur le chant : Pauvre Verdun, etc.

- 4 O puissant duc de Guise,
  O excellent floron,
  L'honneur et gloire acquise
  De ta noble maison
  Redouble tous les jours,
  Car par ta vaillantise
  Ton bras tu fais sentir
  Aux haineux de l'église.
- 2 Comme duc magnanime,
  Ainsi que tes ayeux,
  Tu clos de gloire insigne
  Tes œuvres en tous lieux;
  Tu n'épargnes ton corps
  Pour faire au Roy service.
  Chacun en est recors
  Qui suit ton exercice.
- T'ayme de tout son cœur; Pour ta grande vaillance Chacun te fait honneur.

Les grands et les petits, Tout chacun te révère, Et ont intention De suivre ta banière.

- 4 Quand tu as sceu qu'en France Venoyent les Allemands, Et qu'à grande puissance Reistres entroient dedans, Tu t'es mis sur les rangs Pour leur couper passage, Employant tous les moyens Pour leur livrer bataille.
- Près d'Auneau de renom,
  Pensoyent faire retraite
  Logez à l'abbandon,
  Ce prince valeureux
  Leur fit rompre leur chance
  Et la dévotion
  De revenir en France.
- Deux mille hommes vaillans
  Pour aller sans demeure
  Trouver ces Allemands,
  Qui ont donné dedans,
  Faisant telle deffaicte
  Qu'on deffeit à l'instant
  Bien vingt-cinq cornettes.
- 7 Chariots et bagages,
  Jumens et bons chevaux,
  Furent en proie et pillage
  Aux bons soldats joyaux,

Qui d'un cœur valleureux Combattirent ées Reistres, Qui venoient courageux Entrer dans noz limites.

- Furent jettez à bas
  Tant qu'il ne resta pièce
  De ces Reistres couarts.
  Bien beureux se tenoient
  Ceux qui par la fuitte
  Pensoient éviter la mort
  En gaignant la gueritée.
- 9 Ils accouroient en France,
  Pensant leur remplumer
  Et nous mettre en outrance
  Comme le temps passé.
  Dieu les engardera,
  Car le roy et les princes
  Les feront retirer
  Jusques à leur province.
- Et gens de tous estats,
  A la gent Genévoise
  Feront sentir leur bras.
  Leur tranchant coutelas
  Feront rougir et faindre
  Au sang de ces pillards,
  S'ils le peuvent attaindre.
- 11 Là on voit les enseignes Marcher de toutes parts, Pavillons et courtines, Et force bons soldats.

Gentils hommes et seigneurs, Qui de volonté bonne Vont hardis courageux Deffendre la couronne.

12 Dieu doint au roi victoire
Contre ses ennemys,
Pour servir d'exemplaire,
Tant qu'ils seyent à mort mis,
Aux princes et seigneurs,
Deffenseurs de l'église,
Accompagnez de cœur
Le noble sang de Gaise.

#### XXXI

## COQ A L'ASNE

FORT JOYEUX ET RÉCRÉATIF SUR LE TEMPS QUI COURT.

Sur le chant : En revenant de Genève, etc.

1587.

Tremblez, tremblez, hérétiques maintenant,
Car vous n'avez plus le temps,
Voz ministres sont brouys;
Mais que dit-on au pays de Lymosin?
Je crois qu'ils ont le crédit
Qu'ils sont bien esbahis.
Vive les François, car ils ont à ceste sois
Les Allemans mis en fuite.
Si le duc de Lorrain les attrape une autre sois,
Payront les voires cassez.

2 Mais que dict-on de la déffaite d'Auneau; Je croys qu'à ce renouveau Il faudra passer la mer.

Je vis hier en dormant sur un chalit Un rouleau où est escript Le procès de Jean Luther.

Où sont-ils allé, à propos du Pont allez?
On le voit près Saint-Eustace;

Tous ces retournez seront très tous gens de bien, De peur de perdre leur bien.

5 Dedans Paris on dict que les Allemands Fuyent vers soleil levant, Et si n'ont soulier en pied.

Si ces regnards fussent venus à leur fin, Tous les pauvres maillotins Eussent peu gaigner au pied.

On dict à Gien que ceux qui n'ont point d'argent Sont taillez d'avoir souffrette;

A Rouen, on dit que ceux qui ont des escus Feront beaucoup de quocus.

4 Mais à propos, j'entendis un Allemand Qui s'en alloit gringottant Une piteuse chanson.

Dame Bietriz a esté faire cela, Bien on le sçait; mais voila, Tout va bien en la maison.

S'il estoit du vin pour déjeuner au matin, Les enfans de platte bource Iroient volontiers reveiller le tavernier. Faute d'argent faut jeuner.

5 Le demeurant de ces Reistres fricassez Pensoien bien estre eschappez, Retournans à leur pays;

Mais en passant le Rhin et les grosses eaux, Ils ont laissé les houseaux : Car les gens du plat pays

Les ont attrapez; ils ont vomy les pastez Dont ils avoient fait grand chère.

Adieu à toùsjours, Reistres; si vous revenez, Vous serez ainsi payez.

6 Peuple françois, il nous faut tous resjouir De voir le bon temps venir Et la France vivre en paix.

Or, Dieu mercy, les usuriers sont brouys; Ils ont eus nos beaux logis Pour un bien petit de bleds.

Que dict-on alen du bon homme Jean d'Autun? Je croy qu'il a la vérolle, ce mal est commun; Car plusieurs soubs leurs manteaux Sont verts comme papegaulx.

7 Si on estoit passé au pays anglois,
 On réformeroit les loix
 De Luther et de Calvin.

Le jour de l'An, j'entendis un petit mot, Dieu pardonne a Dasticot, Jamais n'étois saoul de vin.

Les soldats françois voudroient bien à ceste sois, Voir le pays d'Angleterre;

Ils se chargeroient de nobles et d'angelots Pour bouter à leurs thrésors.

8 Or pleut à Dieu que le grand Turc Soliman Fust devenu bon chrestien, Et qu'il tint de Dieu la loy. On m'a conté que la grande royne d'Alger S'est faict ces jours baptizer
Et prins nostre saincte foy.
Pour conclusion de la petite chanson,
Prenez tous garde à vos bources;
Gardez bien aussi qu'on n'y boute de l'argent,
Sus, acheptez vistement.

## XXXII

### CHANSON

SUR LA MORT DE MONBEIGNEUR DE FOYEUSE,

INVITANT TOUS BONS CATHOLÌQUES

A LAMENTER LE TRÉPAS D'UNE SI EXCELLENTE

COLONNE DE LA FOY.

- Je veux faire, ne pouvant mieux,
  Une mer de mes yeux;
  Je veux couvrir de mes pleurs à ce jour
  Tout ce mortel séjour;
  Je n'en puis plus, hélas!
  C'est ores que pers tout soulas,
  C'est ores qu'en France,
  L'on peut voir la France
  Loing de joye et plaisir
  Et de tout son désir.
- Hélas! ai-je pas bien raison,

  Veu l'horrible saison,

  Veu la fortune aussi qui me conduit,

  Et mon bonheur destruit,

Ayant ainsi permis
Que le plus grand de mes amis,
Mon cher fils Joyeuse,
Dans la fosse creuse,
Gise desanimé
En poudre consommé!

- C'estoit mon reconfort,
  C'estoit celuy qui, la lance en son poing,
  M'aidoit au besoing:
  Et par le coutelas,
  Mettoit les meschans au trespas,
  Qui vouloient par guerre
  Ruyner ma terre.
  Bref, jusqu'à ce jourd'hui
  Il s'est faict mon appuy.
- 4 Est-ce donc à juste droict
  Que pleure en cet endroit
  Le grand malheur qui luy est advenu
  A l'univers cogneu?
  O trop facheuse mort,
  Pourquoy me faisois-tu ce tort
  De mettre à outrance,
  Par ta grand' puissance,
  Un seigneur si bien né,
  Et de vertu orné.
- Par le tranchant du fer

  De ceux qui vont piller le villageois

  Et le peuple françois,

  Sans aux bons t'adresser,

  Et par ton dard les oppresser!

O mort trop sanglante,
Tu es violente;
Mort, tu n'espargnes rien,
Soit pour mal ou pour bien.

- Lamenter avec moy;

  Je le voy faire à part mille regrets

  En souvenirs aigrets;

  Je voy la royne aussi

  L'accompagner en ce soucy.

  Son cri renouvelle

  Et sa voix très-belle

  Appelle, en priant Dieu,

  Joyeuse en chacun lieu.
- 7 D'une autre part, par amitié,
  En sanglotant, criant et soupirant,
  Va mille fois mourant,
  D'un extrême couroux,
  Déplorant son loyal espoux;
  D'une façon telle
  Va la tourterelle
  Regretter en temps deu
  Le sien masle perdu.
- Ne porte que douleur;
  Un chacun est en ce royal manoir
  Tout revestu de noir.
  Le plaisir et le ris
  Ne gouverne plus un Paris.
  Le peuple pour armes
  N'a rien que les larmes.
  Le dueil en toutes parts
  Assiste les vieillards.

- Un seigneur tant expert,
  Il y a bien occasion de pleurs
  Et d'amères langueurs.
  Encor un homme tel
  Qui ne doutoit rien de mortel,
  Lorsque comme un foudre
  Il broioit en poudre
  Mes mutins ennemis
  Soubs sa lame soubmis.
- Et tous nous adveillons,

  Et tous nous adveillons,

  Puisqu'en ce point, moy qui ta mère suis,

  L'enfant bon, et suit tousjours,

  Tant que peuvent durer ses jours,

  Sa mère amiable,

  Douce et pitoyable.

  Plorez donc comme moy

  Joyeuse mon esmoy.

#### XXXIII

## CANTIQUE CATHOLIQUE

## NARRATIF DES POMPES FUNEBRES,

ET ORDRE TENU AU CONVOY

DE FEU MONSEIGNEUR LE DUC DE JOYEUSE,

LUY VIVANT ADMIRAL DE FRANCE, etc.;

LEQUEL FUT PORTÉ DE L'ÉGLISE SAINT-JACQUES-DU-HAUT-PAS,
ES-FAUX-BOURG SAINT-JACQUES, A PARIS,
AU MONASTÈRE DES AUGUSTINS,

le mardy, huictlesme jour de mars 1565.

Bi se chanie sur un chant nouveau.

- 4 Vous, chrestiens, qui vous employez,
  A vivre bien et sainctement,
  Du seigneur de Joyeuse oyez
  Le convoy faict honnestement
  Dedans Paris, belle cité.
  Aux Augustins il fut porté
  En triumphantarroy,
  Par le vouloir du roy.
- 2 Estoit en rang premièrement
  L'hospital de la Charité,
  Du Sainct-Esprit semblablement,
  Et aussi de la Trinité;
  Les Capussins alloient après,
  Les Feuillans aussi tout exprès,
  En grand dévotion
  De bonne affection.

- Tes Péni ens noirs, bleus et gris
  Marchoient après, pleins de soucy,
  Et les mendians de Paris
  Les suyvoient en bon ordre aussi.
  Les paroisses d'autre costé
  Sans faillir y ont assisté
  En ordre, comme il fault
  Suivre un prince si hault.
- 4 Deux cent pauvres vestus de deuil,
  La torche allumée en la main,
  Lentement et la larme à l'œil
  Estoient de ce funèhre train;
  Du défunct tous les serviteurs
  Regrettoient aussi les valeurs
  De ce bon duc aimé
  Jadis tant renommé.
- Après l'église an pauvoit voir,
  Les chevaux de velours couverts,
  De bon zèle et d'un franc devoir,
  Menez par hommes tous divers:
  Et dedans un char hien grné,
  De velours tout environné,
  Estoit porté le corps
  Pour mettre entre les morts.
- 6 Ce char funèbre estoit conduit,
  De gentilshommes de la court,
  Chascun desquels estoit induit
  De plorer les malheureux tours,
  Que la fortune nous a faict
  Lorsque ce seigneur fut deffaict
  Par le camp au champ mis
  Des maudits ennemis.

- 7 De monseigneur de Sainct-Sauveur Frère de ce preux admiral, Lequel mourut au lict d'honneur, Avec luy, par le sort fatal, Le corps estoit aussi porté, Avec toute saincteté, Par les blancs Pénitens, Qui l'aimoient de tout temps.
- 8 Plusieurs évesques et prélats
  Suivoient les défuncts dessus dits,
  Avec un merveilleux hélas
  Perdans deux seigneurs si hardis:
  Ce faict, on vit suivre l'instant
  L'effigie représentant
  Ce seigneur honoré
  Du peuple déploré.
- 9 Sur le char où mise on avoit
  Ceste pourtraicture si bien,
  L'habit de pénitent se voyoit,
  Afin de n'y oublier rien;
  Aussi le siflet marinal
  Que doibt porter tout admiral,
  Sans vouloir oublier
  L'ordre de chevalier.
- 10 Les pénitens environnoient
  Ce char enrichy tellement,
  Après lequel aussi venoient
  Plusieurs seigneurs pareillement:
  L'un portoit en l'air l'ancre d'or,
  L'autre, pour singulier trésor,
  Son armet précieux,
  Pour paroistre à nos yeux.

- 11 La couronne de duc estoit
  Portée aussi triomphamment,
  Tellement que rien ne restoit
  Peur l'honorer humainement :
  Le noble duc de Montpensier,
  Que nous devons regracier,
  Menoit premier le deuil
  A ce triste cercueil.
- 12 Maint seigneur le suivoit aussi En ceste affaire noblement, Comme aussi faisoit en cecy La docte cour du Parlement. Voilà, Chrestiens, en vérité, Comme enfin on s'est comporté, Conduisant bien et beau Ce bon duc au tombeau.

#### XXXIV

# LES REGRETZ ET DOLÉANCES

DE MADAME DE JOYEUSE,

SUR LE TRÉPAS DE MONSEIGNEUR LE DUC DE JOYEUSE.

Sur le chant : Las, ma mère, je ne puis.

1588.

1 Quelle soubçonneuse peur Esblouit ma fantasie? Quelle abayante douleur A ma poitrine saisie?

- 2 Je fonds d'impatient dueil Comme neiges primeraines. Il faut donc que que mon œil En distille deux fontaines.
- 5 Pleurez, Dames, avecques moi, Pleurez ma triste complainte; Pleurez la raison pourquoy, Hélas! mon ame est attainte.
- 4 Je doy bien pleurer la mort Du noble duc de Joyeuse, Celuy qui m'aymoit si fort D'une amour affectueuse.
- S O trop cruel Atropos, Qui, par ta ruse et cautelle, Tu m'as osté mon repos, Qui me ronge la cervelle!
- 6 Las! je doy bien lamenter Un si vaillant personnage, Un si brave conseiller, Qui fust occis par outrage.
- France, tu dois bien pleurer Le noble duc de Joyeuse, Un si vaillant chevalier, Dont sa mort est doloreuse.
- 8 O mal-heureux ennemys!
  O tygres remplis de rage!
  Pourquoy avez-vous occis
  Un si noble personnage!

- 9 Sus donc, ma triste chanson, Courez toute échevelée, Criant d'estrange façon, D'un long crespe noir voilée.
- 10 O siècle mal fortuné!
  Si tu eusses cognoissance,
  De ce prince tout bien né
  Tu plaindrois la grande offense.
- 11 O mort, trop cruelle mort, Tu doys bien estre assouvie Qui, par ton cruel effort, Mourir a fait ma partie!
- 12 Hélas! je doy bien pleurer Une mort si doloreuse, De voir mon espoux si cher En la tombe ténébreuse.
- 13 Je doy bien porter le deuil, Pauvre princesse esplorée, Voir en un piteux cercueil Celuy qui m'a tant aymée.
- 14 A tousjours et à jamais
  De ceste piteuse histoire,
  Les soupirs seront pourtraicts
  Engravez en ma mémoire.
- Verrois que vivant luy Verrois délivré la France De tout soucy et eunui, Mais je voy tourner la chance.

- 16 Hélas! je suis maintenant Pauvre vefve demeurée; Faut-il qu'en fleurs de mes ans Me veoir ainsi délaissée!
- A esté toute sa vie Par un traistreux desarroy On luy a osté la vie.
- 18 Prions Dieu dévotement 'Et la Vierge très-piteuse, Mettre l'âme à sauvement Du noble duc de Joyeuse.

#### **XXXV**

#### CHANSON

SUR LA MORT DU DUC DE GUISE ET DU CARDINAL DE LORRAINE A BLOIS.

> Sur le chant: Escoutez moy, ô débile jeunesse, etc.

> > 1588.

O cruauté! falloit-il que la France
Goustast encor' tes traicts trop inhumains?
Faut-il, hélas! que je sois en souffrance
Par toy, cruel, qui souille au sang tes mains?
Tu prens plaisir à occir mes enfans,
Dont j'ay au cœur mille souspirs cuisans.

- 2 Las! falloit il ma caduque viellesse
  Combler de pleurs au lieu de reconfort?
  Par toy, Henry, qui me mets en détresse,
  Ayant occis de France le support;
  Si la perte n'estoit qu'à mon endroit
  Avec le temps le mal se passeroit.
- Mais souz ta foy tu as surprins au piège
  Mes deux enfans, qui à mal ne pensoient,
  Et as osé commettre sacrilège
  Par trahison aux saincts prestres sacrez
  O quelle foy! d'un tyran apostat,
  Qui faisoit tant le doux et papelart!
- 4 Tu as couvert ta trahison mauditte
  D'un fein semblant, convoquant des Estats,
  Disant vouloir mettre au pays police
  Et mettre fin aux guerres et debats,
  Mais, ô cruel! tu y as bien ouvert
  Monstrant ton cœur de cruauté couvert.
- Solution Je ne peux mieux acomparer ta vie Qu'à celle-là de ce cruel Néron. Semblable à toy, il estoit plein d'envie, De cruauté, rancune et trahison. Il feit mourir sa mère sans mercy, Et toy, tyran, tu en veux faire ainsi.
- 6 Tu veux occir nostre mère l'Église,
  Faisant mourir son soustien et appuy,
  Afin qu'après l'hérétique maistrise,
  C'est ton dessein, on le void aujourd'huy.
  Aux Huguenots tu fais plus de faveurs
  Qu'aux gens de bien, du grand Dieu serviteurs.

- 7 Dedans Rouen, pour palier ta rage,
  Feis un édict très-catholique et sainct,
  Donnant ta foy au saint clergé pour gage,
  Semblant ton cœur environné et ceint
  D'un bon vouloir humain et cordial;
  Mais on le void crucl et desloyal.
- 8 Si mes enfans t'avoient commis offence Ou au pays fait faute ou trahison. N'y a il pas des mareschaux en France, Et du conseil pour en faire raison? N'y a il pas des cours de parlement Pour à chacun donner vray jugement?
- 9 Tu dis pour tout qu'ils vouloient la courenne, Et le pays par leur force usurper; Hélas! cruel, c'est ce que te blasonne Un d'Espernon, ton diable familier, Car on sçait bien que leur bien ils ont mis, N'espargnant rien, dessendant ton pays.
- Dessus le chef, elle fust à l'estranger.

  Ils t'ont esté quérir jusqu'en Poulongne,
  Te conduisant à Rheims pour te sacrer;
  Tu as tué celuy qui t'a sacré,
  Est-ce pas là une grande cruauté?
- Pour mettre fin à ma dure complainte,
  A jointes mains je prie le Tout-Puissant
  Que tes sujets, d'une révolte saincte,
  Soient contre toy jour et nuit combatant,
  Pour recevoir là tribulation
  De tes grands maux et de ta trahison.

Qui sont anx champs pour venger ton forfait,
Chasser aussi dehors tous politiques
Qui t'ont suivi approuvant ton souhait,
Afin qu'en paix nous puissions Dieu louer,
Et son sainct nom par tout glorifier.

#### XXXVI

### COMPLAINTE EN VERS

POUR LE DUC DE GUISE.

LE FAUX MUFLE DÉCOUVERT DU GRAND HYPOCRITE DE LA FRANCÉ,
CONTENANT LES FAITS MÉMORABLES PAR LUY EXERCEZ
ENVERS LES CATHOLIQUES EN CES DERNIERS TEMPS.

- 1 Henry, comme par passe-temps, Employoit la pluspart du temps A son fainet dévot exercice, Et proches des chaudes saisons Aux masquées processions Alloit pour couvrir sa malice.
- Affin que sous l'habit d'hermitte Libres soient ses méchancetez. Forçant femmes et viollant filles, Faisant des nonins putes villes, Qui sont d'Henry les sainctetez,

- De l'église oster les joyaux
  Pour ses mignons et maquereaux,
  Enrichir et faire grands princes,
  Donner mittre à quelque coquain,
  Orner de crosse une putain,
  Comme on voit en plusieurs provinces.
- 4 Jamais, tandis que l'on verra, Que la sainte nef vaguera Dessus ceste onde venimeuse De l'avare indignité, Jamais n'auront que pauvreté, Et enfin sera périlleuse.
- Catholiques, souvenez-vous
  Que pour couvrir les cruels loups
  Les peaux de brebis font office;
  Et après, ainsi déguisez
  En leurs faits subtils et rusez
  Aux corps nuds monstrent leur malice.
- 6 Ainsi en fut le bon Guysart, Qui mit corps et biens en hazard Pour faire nommer le roy maistre. Mais ce vilain monstre pelé A tousjours dans son cœur celé Le mal qu'enfin luy fit paroistre.
- 7 Au vœu d'Henry quatre pendards
  Vindrent à grands coups de poignards
  Desgorger sur lui leur furie;
  Puis estendu mort on le met
  Dans son malheureux cabinet,
  Couvert d'une tapisserie.

- 8 Après ce trahiste desloyal,
  Vers luy mande le cardinal
  Qui fut de ce grand prince frère,
  Qui, sans respect du sang sacré,
  Le lendemain fut massacré
  D'une mort encor plus sévère.
- 9 Ainsi, de France les flambeaux Sont terrassez par les bourreaux Que ce vilain mit en besogne, Faute lourde, qui causera Qu'un chacun de nous maudira Ce meschant banni de Poulongne.
- 40 Malheur sur toi, ville de Blois,
  Qui enclos ce trahistre Vallois,
  Qui fut vray fils d'une chimère;
  Mais malheur, dis-je, non sur toy,
  Mais advienne à ce tyran roy,
  Qui fait dans ton corps son repaire.
- 11 O trompeur! qui a fait mourir Les princes qui t'ont fait florir, Souz le masque d'œuvre pieuse; O! perfide et déloyal roy, Un Turc ne fauce pas sa foy, Encor qu'elle soit malheureuse.
- Mais que diront tous les François, Qui voyent violer les loix, Et faucer serment et promesse? Auront-ils recours au serment Qu'il fit à son couronnement, Plus qu'au sacrement de la messe?

- Portoit tiltre de très-chrétien
  Auparayant ses belles œuyres;
  Mais c'est le dire constumier
  Qu'à l'œuvre on cognoit l'ouvrier,
  Qui est chose certaine et seure.
- 14 Catholiques, ayez tousjours
  Du Mayne, d'Anmalle et Nemours
  En grand honneur et révérence,
  Car Dieu vous les a préservez
  Afin que soyez gouvernez
  Par leurs vertus, force et prudence.
- 15 Ce malheureux s'attendoit hien
  Que d'iceux ne dut rester rien;
  Mais pour recevoir tel outrage
  Qu'ont receu leurs frères et ceusins,
  Mit maints postillons par chemins
  Portant paquets et même charge.
- 16 De la noblesse les premiers
  Il tient captifs et prisonniers,
  Qui jamais ne lui firent offence,
  Comme un cardinal de Bourbon,
  Qui, entre neus, a le renom
  D'être le premier de la France.
- 17 Puis de Joinville, fils ainé
  De ce grand duc assassiné,
  Et plusieurs autres catholiques.
  O! Hérodes, tu montre bien
  Que jamais tu ne vallus rien
  Qu'à estre chef des hérétiques.

- 18 Donnez-vous garde, mes amis,
  Car il se trouve dans Paris
  Plusieurs hommes qui vous escoutent,
  Que vous pensez hommes de hien,
  Et toutefois ne vallent rien,
  Car à bien faire ne voyent goute.
- Qui descouvrent tant de paquets

  Qui descouvrent tant de paquets

  Pour le peuple mettre en discorde;

  Ce sont envieux de vostre heur

  Qui désirent en vostre malheur;

  Bref, telles gens méritent la corde.
- 20 A vous, habitans de Paris,
  Je consacre las miens escrits,
  Qui m'estes compagnons fidelles,
  A vous j'apan ces tristes vers,
  Forgez d'un mélange divers
  Des fautes d'Henry plus nouvelles.

## XXXVII

## CHANSON NOUVELLE

OU EST DÉCRITE LA VERTU ET LA VALEUR DES LYONNAIS EN LA DEFFENCE DE PONTOISE.

1589.

Pontoise, afin qu'à l'advenir, Chacun se puisse souvenir Que tu as fait grand résistance Au dernier Valois de la France,

- 1 Je veux publier en ces vers,
  Par tous les coins de l'univers,
  Que tu as deffendu sans crainte
  Le parti de la cause sainte.
- 2 Plusieurs régimens commandez Par grands seigneurs furent mandez Dans Pontoise pour la deffendre, Car l'ennemi la vouloit prendre.
- Deux rois, usant d'un pied léger, La vindrent soudain assiéger, Ayants à force infanterie Et une grande cavalerie.
- 4 Henry de Valois y estoit
  Lequel ses troupes excitoit,
  Et pour leur hausser le courage
  Leur donnoit Pontoise au pillage.

- Le roy de Navarre guidoit Ses Huguenots et présidoit Au camp, car Henry de sa grace Luy faisoit là tenir sa place.
- 6 Ceux qui dedans Pontoise estoient A bien dessendre s'apprestoyent, Sans s'estonner de voir l'armée De deux rois contre eux animée.
- 7 Mais surtout raconter je dois Ce qui firent les Lyonnois, Qui monstrèrent en toute sorte Une asseurance brave et forte.
- 8 Ils repoussèrent bien souvent L'ennemy, lorsque plus avant Pensant s'approcher pour combattre, Hardis, ils le venoient abattre.
- 9 Si l'on cut razé les faubourgs Qui ceint Pontoise tout au tour, Il n'y avoit moyen quelconque De l'assaillir ou la prendre oncque.
- 10 Mais on ne voulut nullement Démolir si grand bastiment, Et voilà comme l'avarice Apporte tousjours préjudice.
- 11 L'on ne voyoit le cœur faillir, Soit pour deffendre ou assaillir, Aux Lyonnois, lesquels sans cesse Combattoient avec grand adresse.

- 12 Ils soubstindrent virilement Et combattirent longuement Dedans l'église vénérable De la Vierge très-honorable.
- 15 Car les ennemis de plein sauts,
  Par là donnèrent leur assauts,
  Pensant, s'ils gagnoient celle église,
  Que la ville seroit tost prise.
- 14 Les Lyonnois qui entendoient A quoy les ennemys tendoient, Gardèrent d'une force exquise Tout le pourpris de celle église.
- 15 Mais les canons des ennemys,
  Qui contre estoient braquez et mis
  Et tonnoyent ainsi que le foudre,
  Mirent toute la vouste en poudre.
- 16 Le camp des deux rais a esté En ce siége très bien frotté; A veu, assiégeant Pontoise, Que vault la force Lyonnoise.
- 17 Parquoy ces roys de plus en plus, Voyants tant de leurs chefs perdus, Se despitoyent, et leur coursge Estoient tout agité de rage.
- 18 Par dix-sept jours tont entiers
  Ils nous battoyent de tout quartier,
  Mais nous repoussions leur furie
  A grands coups d'escopeterie.

- 19 Les citoyens n'espargnoient rien De ce qui estoient de leurs biens, Et donnoyent aux soldats courage Par bonne chère et bon visage.
- 20 Les femmes venoyent aux rempars Et y apportoyent aux soudars De tous ce qui estoyent nécessaire, Sans craindre le camp adversaire.
- 21 Mais tant jour que nuit canonans, Et sur notre ennemy tonnans, Noz pouldres, hélas! nous faillirent Et en grand tristesse nous mirent.
- 22 Nous en apporter l'on n'osoit, Car l'ennemy s'y opposoit, Se tenant sur les advenuz Avec canonades menues.
- 23 Mais pour ce le cœur ne perdions, Ains bravement nous dessendions, Voulant, la bande Lyonnoise, Mourir pour dessendre Pontoise.
- 24 Lors, on fit composition, Avec bonne comdition, Et ne fut la ville outragez Ny par l'ennemy saccagez.
- 25 Car nous voulions plustot la mort Que de permettre un si grand tort; Plustot eussions perdu la vie Que voir la ville en pillerie.

- 26 Par quoy sortimes de ce fort Avec un honorable accord; Et Dieu voulut nostre sortie Et aussi nostre départie.
- 27 Car après, Henry de Valoys Pensant voir rendre les abboys A Paris, ville renommée, Où il vint camper son armée,
- 28 Il logea au Bourg de Saint-Cloud, Où il fut frappé d'un tel coup Le jour des Liens de saint Pierre, Qu'il ne nous fera plus la guerre.
- 29 Nous prions Dieu qu'en Paradis Soyent tous nos bons compaignons mis, Lesquels sont morts dedans Pontoise, Et qu'au ciel leur âme s'en voise.
- 50 Celuy qui a fait la chanson Est un des enfans de Lyon Qui commandoit dedans Pontoise A une bande Lyonnoise.

## **XXXVIII**

# CHANSON NOUVELLE

## DE LA FINESSE DU JACOBON.

1589.

1 Il sortit de Paris
Un homme illustre et sainct,
De la religion
Des frères jacobins.
Tu ne l'entens pas le latin.

2 Qui portoit une lettre A Henry le vaurien; Il tira de sa manche Un couteau bien à poinct.

Tu ne l'entens, etc.

5 Dont il frappa Henry Au-dessoubz du pourpoint, Droit dans le petit ventre, Dedans son gras boudin.

Tu ne l'entens, etc.

4 Alors il s'escria:
O meschant jacobin!
Pour Dieu qu'on ne le tue,
Qu'on le garde à demain.

Tu ne l'entens, etc.

5 Voicy venir la garde, Ayant l'espée au poingt, Qui, d'une grande rage, Tua le jacobin.

Tu ne l'entens, etc.

6 Le président Laguele A l'instant il fut prins, Disant : Faictes-moy pendre, Si jamais j'en seus rien.

Tu ne l'entens, etc.

7 Henry, fort affoibly, Il demanda du vin, Manda l'apotiquaire, Aussi le médecin.

Tu ne l'entens, etc.

8 Luy ordonna un clystère, Disant : Las! ce n'est rien. Dict : Allez-moi quère Ge Biernois genin.

Tu ne l'entens, etc.

Quand il fut arrivé
A plorer il se print:
Hé! mon frère, mon frère,
Pour Dieu, n'y plorez poinct.

Tu ne l'entens, etc.

10 Je vous laisse ma couronne, Mon royaume en vos mains, Pour prendre la vengence De ce peuple inhumain.

Tu ne l'entens, etc.

11 En disant ces parolles, Luciabel y vint Avec sa compagnie Qui l'emporte au matin.

Tu ne l'entends, etc.

12 Pour servir compagnie A sa mère Catin. Vous aurez veu la vie, Vous en voyez la fin.

Tu ne l'entens, etc.

13 Nous prions Dieu pour l'âme De l'heureux jacobin, Qu'il reçoive son âme En son trosne divin.

Tu ne l'entens pas, la, la, la, Tu ne l'entens pas le latin.

#### XXXXX

## CHANSON

## PLEINE DE RÉJOUISSANCE AVEC ACTION DE GRACE

SUR LA MORT ADVENUE A HENRY DE VALLOIS,

PAR UN SAINCT ET TRÈS DIGNE DE MÉMOIRE

FRÈRE JACQUES CLÉMENT,

RELIGIEUX DU COUVENT DES JACOBINS DE PARIS,

NATIF DE SERBONNE,

POUSSÉ DU SAINT ESPRIT POUR METTRE LES CATHOLIQUES EN LIBERTÉ.

- 4 Peuple dévot de Paris,
  Resjouis-toy de courage,
  Par gay chants et joyeux ris,
  Estant libres du naufrage
  Préparé aux catholiques,
  Par ce pervers et meschant
  Bouclier des hérétiques,
  En tous les faits inconstants.
- 2 Plus cruel et inhumain
  Qu'un Néron, brouant de rage
  Dont le sang est en la main
  De sa mère le carnage,
  N'a-t-il pas fait le semblable
  En La Rochelle et ailleurs,
  Ce rendant leur secourable,
  S'accompaignant de voleurs!

- D'avarice l'exemplaire,
  D'avarice l'exemplaire,
  Et le démon d'Espernon,
  Des enfers le secrétaire.
  Il laissera leur salaire
  Bien préparé, je le sçay;
  Daumont et les confraires
  En jouiront de l'essay.
- 4 Il a faict profession
  De deffendre notre église;
  Mais plus cruel qu'un lyon,
  Ce nourissant en sa guise,
  S'accosta des hérétiques,
  Gens semblables à Henry,
  Contrefaisant l'hypocrite
  De tous vices endurcy.
- De son peuple débonnaire,
  Comme un taureau mugissant
  C'est rendu son adversaire,
  Tirant du fort et du faible
  Les moyens en gaudisant
  Vers nous c'est rendu corsaire,
  La rage l'engloutissant.
- 6 Après avoir fait mourir
  De ce siècle l'espérance,
  Cuidoit les aultres férir
  Tous vrays suppots de la France.
  Mais le mol fer de sa lance
  A rebouché en rompant,
  Et ce cousteau d'espérance
  L'a fait mourir à l'instant.

£.

<u>.</u>..

- Y voulant couper les vivres;
  Y voulant couper les vivres;
  Mais à Sainct-Clou fut surpris,
  Y gissant mort s'il n'est yvre.
  Je l'ay vu, je le tesmoigne,
  Estant assis sur un lict,
  Mis à mort par un sainct moyne,
  Jacobin, ainsy qu'on dict.
- D'avoir fait tel sacrifice,
  D'avoir fait tel sacrifice,
  Faisant mourir l'orgueilleux
  De tous les manx la nourrice;
  Qui tant afflige son peuple
  Qu'il ne peult plus respirer;
  Tout le reste de son meuble
  Veult le Biare hériter,
- 9 Mais ses jours il finira
  Bien plustot que il ne pense;
  Ou diligent s'en yra
  Hors d'icy; & noble France,
  Qui tant as souffert d'outrance
  De ce tyran inhumain,
  L'on luy grevera la pance,
  Soit aujourd'huy ou demain.
- Oses-tu bien hazardar,
  Biernois plein da fallace,
  D'orgueil, voullois impiétar
  Ce royaume plain da grace?
  Ta teste n'est suffisante;
  A quel jeu l'as-tu gaigné?
  Par ta preische desplaisante
  De tes desseings eslongné.

- Il est mort, ce traistre roy,
  Il est mort, ô l'hypocrite,
  Il est mort en desarroy.
  Vestus de ces faits inicques.
  Il est mort, ô le meschant!
  Sa sépulture aux enfers
  Et à jamais languissant.
  C'est le guerdon des malfaicts.
- O le bon Dieu qui a soin
  De son peuple variable
  L'a regardé au besoin
  En se rendant favorable.
  Le délivrant de la perte
  Visible devant nos yeux,
  C'estoit chose descouverte
  O desseings pernicieux!
- Prions tous dévotement
  Pour ce moyne secourable
  Qui s'est offert librement
  Au supplice exécrable;
  C'esteit pour nous desmontrer
  Le sang de ce cruel,
  Et pour être transporté
  Au royaume éternel.
- 14 O le sainct religieux,
  De Sorbonne sa naissance,
  Jacques Clément bien heureux,
  Des jacobins l'excellence,
  Qui, par sa benevolence,
  Guidé par le sainct esprit,
  A mérité asseurance
  L'en haut au ciel où il vist.

## XL

## CHANSON SPIRITUELLE

ET ACTION DE GRACES

CONTENANT LE DISCOURS DE LA VIE ET TYRANNIE

DE HENRY DE VALOIS,

ET LA LOUANGE DE FRÈRE JACQUES CLÉMENS,

QUI NOUS A DÉLIVRÉ DE LA MAIN CRUELLE DE CE TYRAN,

LE 1<sup>er</sup> JOUR D'AOUST 1589.

DÉDIÉE A TOUT LE PEUPLE CATHOLIQUE.

- 1 Celuy qui avoit tant trompé
  Le peuple françois et l'église,
  Est mort, et a esté frappé
  D'un qui pour nous sa vie a mise.
- 2 Henri de Valois, dès le jour Qu'il prit en ce monde naissance, Monstra qu'il n'avoit point d'amour, Point de pitié, point de clémence.
- Il a esté tousjours nourry En vices et en hérésie, Où son cœur estoit tout pourry Et son ame toute moisie.
- 4 Soubs le roy Charles bataillant, Il soustenoit les hérétiques, Et secours sous main leur baillant, Il oppressoit les catholiques.

- Un nombre infiny de gens-d'armes, Et a, le meschant et maudit, Remply nostre France de larmes.
- 6 Il n'avoit point d'autre désir Que de sang, de meurtre et de rage; Il n'avoit point d'autre plaisir Que la cruauté et carnage.
- 7 Les Rochelois estoient vaincus, Et à luy jà se vouloient rendre; Mais il ayma mieux leurs escus Que les surmonter et les prendre.
- 8 Monstrant bien par là qu'il estoit Le support de noz adversaires, Et que faveur il leur prestoit Pour aigrir tousjours les affaires.
- 9 Puis en la Poulongne il passa, Qui pour roy l'avoit fait eslire; Mais tost après il la laissa, Et s'en revint sans mot luy dire;
- 10 Et en la France retourna
  Pour la tourmenter et destruire,
  Car jamais rien sceu faire il n'a
  Qu'affliger le françois empire.
- 11 Las! chacun se resjouissoit

  De son retour et revenue;

  Mais le ciel, qui le cognoissoit,

  Pleuroit d'une pluye menüe.

- 12 Dès qu'il a esté de retour, Le peuple françois et l'église N'a eu cesse d'avoir tousjour La main dedans la bourse mise,
- 13 Pour fournir argent à ce roy, A ce tyran très-exécrable, Qui a tout mis en desarroy, Rendant son peuple misérable.
- 14 Il a mesprisé les seigneurs
  Et les princes des plus haults titres,
  Et a advancé aux honneurs
  Des petits coquins et belistres.
- 15 Tel qu'a esté vu d'Espernon, Lequel se nomme Jean Vallette, Qui a esté son seul mignon, Et qui faisoit tout à sa teste.
- 16 Il n'avoit point de pitié, Ni point de foy durant sa vie; Tousjours hypoerite a esté, Dissimulant son infamée.
- 17 Enfin voulut faire mourir
  Dans Paris plusieurs catholiques,
  Et ne les faisoit point périr
  Que pour ayder aux hérétiques.
- 18 Parquoy le peuple se banda Contre ses desseins détestables, Et partout se baricada Pour ne voir choses exécrables.

- 19 Dès ce jour le tyran fasché
  De voir sa volonté déceue,
  Et qu'on l'avoit bien empesché
  Qu'elle n'eust point sa fière issue,
- 20 Il sortit de Paris, jurant Qu'il la réduiroit toute en cendre, Et que devant qu'il sust un an Il feroit tout le peuple pendre.
- 21 Et pour mieux venir à la fin
  De son vouloir et entreprise,
  Il fit semblant, comme estant fin,
  D'aymer le baut seigneur de Guise.
- 22 Puis fit les estats assembler
  A Blois, près le fleuve de Loyre;
  Mais c'estoit pour mieux tout troubler,
  Ce que pour lors l'on n'eust soeu croire.
- 23 Les estats donc estant dressez, Et venus de toutes provinces, Et plusieurs propos prononcez Par luy et par les autres princes,
- 24 Il fit (ò acte de tyran)
  Massacrer les seigneurs de Guise,
  Qui là tenoient le premier rang
  Pour la noblesse et pour l'église.
- 23 Et fit emprisonner tous ceux
  Qui estoient esleuz des provinces,
  Sans avoir esgard ny à eux,
  Ny à la foy des roys et princes.

- 26 Puis voyant son peuple irrité
  Contre luy pour ce faict inique,
  Il a accreu sa malheurté,
  Et s'est joinct avec l'hérétique.
- 27 Et est venu devant Paris, Avec une puissante armée, Menaçant dangers et périls A la ville tant renommée.
- 28 Si bien que le peuple trembloit, Craignant sa furie enragée, Et jà à un chacun sembloit De voir la ville saccagée.
- 29 Mais Dieu, qui secoure au besoin Le peuple qui en luy se fie, Par sa bonté a eu le soin Des Parisiens et de leur vie.
- De Jacques Clément de Sorbonne, Bon prestre et bon religieux, Qui tousjours a eu l'ame bonne,
- 51 A tuer ce tyran maudit, Ce qu'il a fait de galant homme, Voyant qu'il estoit interdit Par notre saint Père de Rome.
- 32 Avec un couteau bien petit, Il a tué ce roy inique, Ce tyran meschant et maudit, Vray ennemy du catholique.

- 53 Et luy ayant donné les coups Qu'il falloit pour l'oster du monde, Il s'est jetté à deux genoux, Priant Dieu d'amitié profonde.
- 34 Les quarante-cinq malheureux, Voyant Henry plaignant sa pance, Ont frappé ce religieux, Le massacrant à toute outrance.
- O religieux fortuné!
  O heureux, ô vrayement louable!
  Heureux le jour que tu es né,
  Pour nous estre si secourable.
- 36 Tu as toi seul plus entrepris Que nostre camp et nostre armée, Tu mérites un tres grand prix Et une grande renommée.
- 77 Près de Seine, au bourg de Sainct-Cloud, Le jour des Liens de sainct Pierre, Fut fait ce beau et heureux coup, Qui rompit les liens de la guerre.
- Ny force, ny pouvoir quelconque;
  Tu es foible, tu es perclus;
  Roy, tu ne le seras pas oncque.
- 39 Le peuple françois ne veut pas, Puisqu'il est bon et catholique, Avoir un roy qui aux estats S'est déclaré pour hérétique.

- Nous n'avons peur comme tu vois De toy, ny de ton exercite, Puisque le tyran de Valois Est allé aux eaux du Cocyte.
- A ce religieux honneste, Qui a tué le faux tyran, Et nous a tous remis en feste.
- Il soit mis avec grande gloire, En or ou cuivre eslaboré, Pour une éternelle mémoire,
- 43 Et qu'à l'entour de son pourtrait Et de sa puissante effigie L'on mette avec un brave traict Cest épitaphe de sa vie :
- 44 C'est ici ce Clément heuré
  Qui jadis delivra la France
  Du dernier Valois malheuré,
  Qui tenoit le peuple en souffrance.
- 45 Pourquoy que chacun d'an en an Célèbre la feste honnorée, Et que bien solennelleman (sic) Sa louange soit célébrée.

#### XLI

## CHANSON NOUVELLE

Sur le chant:

Dame d'honneur, je vous prie à mains joinctes.

- 1 Pleurez, pleurez, fidèles royalistes, Et vous aussi que l'on dit politiques, Vous devez bien pleurer à ceste fois, D'avoir perdu noble Henry de Vallois.
- 2 Vous, d'Espernon, et aussi La Vallette, Ne pleurez-vous la mort de vostre maistre, Qu'en son vivant vous avoit tant aymez Que ses mignons vous estiez renommez?
- 5 Ce noble roi de France et de Polongne, Qui vous aymoit autant que sa personne, Il fut tué par un meschant mutin, Jacques Clément, qui estoit jacobin.
- 4 Jacques Clément, si tu estois à naistre, Las! nous aurions nostre roy, nostre maistre; Tu l'as occis avecques un cousteau, Tu as faiot pis que fit oncques bourreau.
- Incontinent que tu reçus baptesme,
  Te fust venu quelque mort bien extrême,
  L'on te tiendroit au rang des innocens
  Là où tu es le meschant des meschans.

- 6 Ce fust en aoust, en sortant de l'église, Estant remply de toutes meschantises : Comme celuy qui n'a ne foy ne loy, Tu t'en allas pour massacrer le roy.
- 7 Quant de Sainct Pierre-aux-Liens l'on faict sesse, Droict au faubourg ce traistre se transporte, Devant le roy se mettant à genoux, Ayant tousjours son malheu eux courroux.
- 8 En luy disant: Bonjour, mon roy et maistre, Je suis ici vous pourtant une lestre, Que vous transmet de Brienne le seigneur, Qui prisonnier a besoin de faveur.
- 9 Ils ont cogneu la faute qu'ils ont faicte D'avoir voulu eslir un autre maistre, Et ce voudroyent bien tous estre endormis, Alors que vous sortistes de Paris,
- 10 Le noble roy voulant lire la lettre, Ne se doubtant de ce malheureux traistre: De sa grand manche en sortit un cous eau Qui luy perça le ventre et le boyau.
- 11 Incontinent les archers de la garde Subitement à grands coups d'hallebarde Se sont jettez dessus le jacobin, Jusques à tant qu'ils en ont veu la fin.
- Après cela que tous ces seigneurs virent, Que pensez-vous les regrets qu'ils en firent? Chacun crioit que pour ce grand péché Cet assassin en avoit bon marché.

- 13 Quand le roy vit que la mort falloit prendre, A Jésus Christ son ame il recommande, En luy disant: Ayez de moy mercy, Car je suis mort sans l'avoir deservi.
- 14 Et vous aussi, noble roy de Navarre, Soyez tousjours suivi de bonne garde, Ne vous fiez en ces traistres Ligueux; Car vous voyez le malheur qui vient d'eux.
- 15 Si l'on a veu un grand malheur en France, C'est aujourd'hui, hélas! car il avance Le cours de vie du noble roy Henry; Je prie Dieu que luy doint Paradis!
- 16 Mais ce grand roy de Navarre et de France Nous ostera trestous hors de souffrance; Aussi il est à toutes vertus né, Et pour nostre heur du haut ciel destiné.

## XLII

## CHANSON NOUVELLE

CONTENANT LES DERNIERS PROPOS DU FEU ROY TRÈS CHRESTIEN
HENRY DE VALOIS,

Ine DU NOM.

Sur le chant de Lognon.

- 1 Si une main traistresse
  Terrassé ne m'avoit
  Ma majesté maistresse
  Que le chef relevoit,
  Peu devant ma blessure
  Je faisoy ces projects
  De remettre en paix seure,
  Mes divisez subiects.
- 2 La maison Guysiarde
  Ne contoit pas ainsi,
  Ny la Savoysiarde,
  Ny l'Espagnole aussi:
  Car le repos de France,
  Tant et tant attendu,
  Leur bridoit l'espérance
  Sur tout leur prétendu.
- Afin que je despeuple
  La rebellion donc
  D'entre mon françois peuple
  Liguez par eux adonc,

M'estant deffait de Guyse, Qui la Ligue semoit Et qui contre ma guise, Lis contre lis armoit,

- 4 J'amassay pour un siége
  Mes François agguerris,
  Et de trois camps j'assiége
  Mon chasse-roy Paris,
  Et si bien l'environne
  Que j'espère de voir
  Cette Ligue felonne
  Bientost soubs mon pouvoir.
- Et ce coup de baston,
  Un jacopin complice
  Des anges de Pluton,
  Instigué par le presche
  Des Ligueurs desloyaux,
  Prétend de faire bresche
  A travers mes boyaux.
- D'un futur Paradis
  Par la Ligue traistresse,
  Est sorty de Paris.
  Ce moyne avec courage
  De me tuer subit,
  En palliant sa rage
  D'un sainct et feint habit.
- 7 Qui cognoistra ma vie Sçait qu'en ma region J'ai la trasse suyvie De leur religion.

Et d'amour principale Dévot je respectois La saincteté papale, Comme roy que j'estois.

- Abusant de ce zèle,
  Le moyne ont introduit
  Qui dessous son froc cèle
  La fraude qu'il conduit.
  A genoux il se jette
  Des lettres m'apportant,
  Avec sa sagette
  Qu'il veut teindre en mon sang.
- Pour lire l'escriteau,
  Et de sa manche il tire
  Son venimeux cousteau.
  Puis avant que je pense
  A sa desloyauté,
  Me fourre dans la panse
  Son meurtre prétenté.
- 10 Créature bourelle,
  Dis moy, que t'ai-je faict,
  Que sans autre querelle
  Je suis par toy deffaict?
  Alors je m'esvertue,
  Criant soudainement
  Que point on ne le tue,
  Ce traistre garniment.
- 11 Estre comme fidelle

  La France j'esperoy,

  Qui eut jamais creu d'elle

  Qu'elle eust tué son roy?

Race de Francois, prince, Sang de mon sang enfin, Pensiez-vous que je prinsse Si misérable fin?

- Justice au potentat,
  Et requiert reprimande
  D'un si grand attentat.
  Et toy, ô debonnaire,
  Qui me va succédant
  Du party sanguinaire
  Venge-moy cependant.
- Car ton col est royal;
  Et aux princes j'ordonne
  Que par serment loyal
  Pour roy on te révère.
  Car Dieu, juge très bon,
  Pour légitime avère
  La maison de Bourbon.
- 14 Je n'ay receu la grace
  D'engendrer un dauphin,
  Ains des Valois la race
  Par mon trespas prend fin.
  Tant que ma voix est franche,
  Je dis et je maintiens
  Qu'à Bourbon l'autre branche
  Du royaume appartient.
- 15 Mes vices vont en nombre Les estoilles passant, Et mon pesché le nombre Du sablon surpassant,

Mais ta miséricorde, O Dieu! qu'au repentant De grace tu accorde, Les passe bien d'autant.

- Polongne me donna,
  France plus désirable
  Le chef me couronna.
  O Père, auquel j'aspire,
  Veuille moy pardonner,
  Et en ton sainct empire
  Trois sois me couronner.
- 17 Peu après rendit l'ame
  Ce prince en sa vigueur;
  Par le poison et l'ame
  D'un jacopin ligueur,
  Mort qui Henry dethrosne
  Très grand entre les roys,
  Pour asseoir sur son throsne
  Henry roy Navarrois.
- Vous qui oyez cecy,
  Fut-il onc apparence
  Voir tel faict que cecy?
  Car la Ligue inhumaine,
  Qui les cieux eschelloit,
  Ce roy grand capitaine
  Desarçonner vouloit.
- 49 Gravez dedans vostre ame Que Dieu tirer sçait bien Le bien du mal qu'on trame Contre un homme de bien.

Et pourtant qu'on vous voye Reverence porter A celui qu'il envoye, Sans plus vous revolter.

- Justice et piété,
  Son royaume commence
  Par debonnaireté.
  Sus, François, qu'on embrasse
  Ce roy vous embrassant,
  Qui est François de race,
  Du lis François naissant.
- Par un sang répandu,
  Ne faites qu'il conqueste
  Le royaume à luy deu.
  Ains que chacun aporte
  Son hommage et devoir,
  Et lors dans vostre porte
  La paix nous pourrons voir.

### XLIII

# CHANSON NOUVELLE A LA LOUANGE DU ROY.

Sur le chant :
Pensez-vous que mon cœur soit sans amourette!

- 1 Les Ligueurs n'ont point de foy, Ils ont faict tuer leur roy, Par un traistre jacopin Dont ils font un martyre. Pensez-vous qu'un Ligueur Peust du Roy bien dire.
- 2 Las! ce n'est pas le premier Lequel a esté meurtrier; Un autre empoisonna Henry, chef de l'Empire. Pensez-vous, etc.
- 3 Traistres Ligueurs enragez,
  Traistres Espagnols bazanez,
  Qui voulez saisir l'Estat,
  Vous n'en faictes que rire;
  Pensez-vous, etc.
- 4 Vous en voudriez faire autant Au roy à présent regnant

Mais le Dieu doux et benin De vos mains le retire. Pensez-vous, etc.,

5 Escoutez bien leurs sermons, Ce n'est rien que seditions. Au lieu de prescher la paix Ils la veu'ent destruire. Pensez-vous, etc.

- 6 Couvrant leur ambition Du manteau de religion; Mais il en est tant usé Qu'un chascun le deschire. Pensez-vous, etc.
- 7 Dieu, où sont ces bons François, Qui ont tant aimé leurs roys, Et qui fussent plustost morts Que d'en ouyr mesdire? Pensez-vous, etc.
- 8 François, vous avez un roy Qui est un prince de foy, Qui craint Dieu, et le salut De son peuple désire. Pensez-vous, etc.
- 9 C'est un prince valeureux, De la vertu amoureux; Aimez-le, cherissez-le, Et faictes son nom bruire. Pensez-vous, etc.

10 On luy range ses esbats
Au beau milieu des combats;
Mais c'est là que l'on verra
Sa grande vertu reluyre.
Pensez-vous, etc.

11 Sus donc, nobles, armez-vous, France vous invite tous
D'accompagner vostre roy
Pour la Ligue destruire.
Pensez-vous, etc.

Qu'il garde nostre seigneur,
Car c'est un prince d'honneur
Que le roy nostre Sire.
Pensez-vous, etc.

13 Celuy qui a faict la chanson, C'est un enfant de Lyon Qui est un bon compagnon Menant joyeuse vie.

> Pensez-vous qu'un Ligueur Peust du Roy bien dire?

#### REGNE DE HENRI IV.

I

## CHANSON NOUVELLE DU BIERNOIS (Béarnais).

Sur le chant : Sallisson Ortoillon.

1590.

1 Qui veult ouyr chansonnette,
Du maudit Biernois,
Qui pensoit faire amplette,
A vestu son harnois,
Pensant par finesse
Abolir la messe.

Jean Sandreux (1), malheureux, Retire-toy arrière, Tu as les pieds poudreux.

(1) Jean Sandreux. Il y a ici un jeu de mots contre Henri de Navarre. Le chansonnier fait allusion à la ville de Dreux assiégée par les royalistes en 1590, peu avant la bataille d'Ivry. Jean Sandreux est une injure adressée au Béarnais et qui signifie Jean sans Dreux.

De Henry de Vallois,
Pensoit sans avoir peine
Nous régir soubs ses loix,
Et de penser fratche
Nous bailler la presche.

Jean Sandreux, etc.

Mais c'est pour nous piper; Et comme un hypocrite Tâche à nous attraper. Puis soulz bonne mine Nous mettre en ruyne.

Jean Sandreux, etc.

Prend la peau d'un renard,
Mais de tel artifice
Et de toy Dieu nous gard,
Et de tes politiques
Pirs que hérétiques.

Jean Sandreux, etc.

Sentant son harlequin,
Et son feu hérétique,
Tendoit à ceste fin
Nous faire apparoistre
Que tu voulois estre.

Jean Sandreux, etc.

Témoigneront toujours
Comme de telle entreprise
A joué un vain tours;
Leur faisant promesse
D'aller à la messe.

Jean Sandreux, etc.

7 Dreux, la gentille ville,
Pensois bien attraper
Pour la rendre serville
Et ta presche y planter.
Mais pour fin de compte
La quittent à grand honte.

Jean Sandreux, etc.

8 Sens, ville catholique, Te montrant sans obéir Qu'a un roy hérétique Il ne faut obéir, Ne moins recognoistre Tel que tu veux être.

Jean Sandreux, etc.

9 Vive la sainte Ligue, Vivent tous les Ligueurs, L'Église cathoilque Et tous les bons seigneurs Qui sans nul envye Amployent leur vies.

Jean Sandreux, etc.

Mais à quoi pensez-vous
De suivre un hérétique
Qui se moque de vous?
Il se donne carrière
Se morgue en derrière.

Jean Sandreux, etc.

11 Dieu permet hérétiques
Quelque fois dominer,
Ensemble hypocrites
Pour quelques temps régner,
Mais la fin finable,
En est misérable.

Jean Sandreux, etc.

Ħ

# CHANSON NOUVELLE

SUR LA TYRANNIE DE LA LIGUE,

Et se chante sur le chant:

Les soldats de la Guettise, etc.

1590.

1 Celuy qui est bon François
Maintenant se resjouïsse,
Car il faut qu'à ceste fois
Le Lorrain d'honte rougisse

Puisque par l'aide de Dicu Sommes mis en nostre lieu, Et que nous faisons la figue (bis) Aux tyrans de la Ligue, Ligue, Ligue.

- 2 La Ligue au commencement
  Nous tenoit tous en misères,
  L'Espagnol tyrannément
  Nous faisoit ses tributaires,
  Le voile de saincteté
  Les couvroit de tout costé
  Si qu'il n'estoit catholique (bis)
  Qui ne fust de la Ligue, Ligue, Ligue.
- Trais charmeurs et vrais Sirènes,
  Vous n'aurez plus d'exacteurs
  De tant d'exactions vaines.
  Nous vous acquerrons un roy
  Qui vivra selon la Loy;
  Voila le project inique (bis)
  Dont nous endormoit la Ligue, Ligue.
- 4 Helas! on voit clairement
  De tout cela le contraire,
  Cil qui estoit simplement
  Est au triple tributaire.
  Puis ces prescheurs souldoyez,
  D'Evangile fourvoyez
  N'avoient en eux point de stille (bis)
  De louer Dieu, mais la Ligue, Ligue, Ligue.
- De la montaigne celeste
  Voit tout ce qui se commet,
  A veu l'orgueuil manifeste,

Et que la dévotion
Farde leur ambition;
Veu que ce chant hypocrite (bis)
Va tresbuchant avec la Ligue, Ligue.

- 6 Les Lorrains et les Guisards
  Se disoyent enfans de France;
  Cependant comme bastards
  Tenoyent leur mère en souffrance.
  Hélas! France, qu'as-tu faict?
  Tu as nourry de ton laict
  Ceux qui ton fils légitime (bis)
  Chassent sous le nom de la Ligue, Ligue, Ligue.
- 7 Ceux qui sont tes vrais enfans
  Opposent à ce leur force;
  Dieu les fera triomphans
  Maugré l'Espagnole amorce,
  Sans pouvoir par leurs abois
  Inquiéter les François:
  Car leur boutade est faillie (bis)
  Et les forces de la Ligue, Ligue, Ligue.
- 8 Dieu nous donnera le loz
  Sur ces bandes desunies
  Qui vouloient jusques aux oz
  Par leur ruse ennemies
  Espuiser tout nostre sang,
  Puis se mestre en nostre rang;
  La trahison jacopine (bis)
  N'a pas tant faict que la Ligue, Ligue, Ligue.
  - 9 Ce disciple de Pluton, Moyne Machiaveliste, Nostre roy par trahison Fit mourir à l'improviste.

Son successeur n'est pas mort Qui a bien vengé le tort; C'est sa majesté Henricque, (bis) La terreur de la Ligue, Ligue, Ligue.

- Qui vous ressere aux tannières,
  Et sa redoutable voix
  Fait trembler vos mains meurtrières.
  Ha! que ne dechassez vous
  Unanimement trestous
  Ceux que la mort jacopine (bis)
  A faict comme vous de la Ligue, Ligue, Ligue.
- Foudroient toutes vos villes,
  Qui pour la religion
  Se rendent à eux servilles.
  Las! que les yeux sont scillez
  De ces pauvres aveuglez
  De rompre leur République (bis)
  Et contre leur roy jurer Ligue, Ligue, Ligue!
- De ces bouffis d'arrogance,
  Qui se disent combattans
  Pour le repos de la France,
  Ont fait opposer sans loy
  Le subject contre le Roy;
  Mais depuis la gent Gallicque (bis)
  N'a faict compte de la Ligue, Ligue,
- 13 Dieu de là haut tout voyant Les a mis en bonne voye; Faisant un séparement Du froment avec l'ivroye

Qui les avoit arresté
Sous l'habit de sainoteté,
Si que d'un accord unique (bis).
Chasserons de nous la Ligue, Ligue, Ligue.

- 14 Desja l'Espagnol venoit
  En grande magnificence;
  De ces mulets on oyoit
  Le son par toute la France,
  Et le pauvre paysan
  De peur s'en alloit fuyant
  Ceste grande brimballerie, (bis)
  Tesmoing de l'horreur de la Ligue, Ligue.
- De la nation Françoise,
  Vray modelle des Césars,
  Ne recula d'une toise,
  Ains envoya demander
  S'il vouloit s'entre choquer.
  Le chef des Ligueurs inique (bis)
  N'osa approcher ne sa Ligue, Ligue, Ligue.
- Tous chargez nous demeurarent,
  Et les plus vistes genets
  Par les esperons crevarent.
  Ceux qui n'estoient bien montez
  Servoient de planches aux fossez;
  Ceste vergoigneuse fuite (bis)
  Fera souvenir de la Ligue, Ligue, Ligue.
- 17 Considere donc, François,
  Que l'amitié paternelle
  De Dieu pere des François
  Veut ton ame estre immortelle,

Et que des Guisards Lorrains Servant de fouë en ses mains; Par sa bonté déifique (bir) Se consumera la Ligue, Ligue, Ligue.

#### HI

## CHANSON NOUVELLE

DE LA LIGUE.

Sur le chant: Lorsque de ses souspirs plus doux, etc.

- Fy de la Ligue et de son nom, Fy de la Lorraine estrangère. Vive le roi! vive Bourbon! Vive la France nostre mère! La Ligue n'est que trahison, Fy de la Ligue et de son nom!
- 2 La Ligue est un monstre odieux Remply de rage et perfidie, A Dieu et aux hommes hayneux, Et plein de fureur estourdie; La Ligue est yssue d'enfer, Fille aisnée de Lucifer.
- 5 Car ce monstre n'est que poison Duquel l'Espaignolle semence,

Tascle par mortelle achoison D'ensorceller toute la France. Mais tous François de cœur benin Résisteront à ce venin.

- 4 Il y a cent mille François,
  Qui ont l'ame si généreuse,
  Qu'ils mesprisent tous les abbois
  De ceste Ligue furieuse;
  Et qui mourront plustost cent fois,
  Que de fleschir dessous ses lois.
- Nous devriez, & Guisars malins!
  Rougir de voir vostre patrie
  Par vos séditieuses mains
  Ravagée en mutinerie.
  On void les marques en tous lieux,
  De vos desseings malitieux.
- 6 Du manteau de dévotion
  Armez vostre foy Catholique,
  Vous couvrez la saincte union
  De vostre Ligue frénétique,
  Pour mettre l'honneur des François
  Soubs le joug des Lorraines loix.
- 7 Nostre saincte religion
  Vous sert d'un prétexte vollage,
  Pour remplir ceste religion
  De sac, de sang et de carnage.
  Mais vos desseings sont descouverts,
  On voit le jour tout à travers.
- 8 Par un désir ambitieux, Remply de folle outrecuydance,

Vous pensiez escheler les cieux Et subjuguer toute la France. Mais Dieu, qui préside aux combas, Vous fera tresbucher en bas.

- 9 Oncques vous ne viendrez à bout De vos desseins remplis d'audace, On verra plustost coup à coup Nostre France changer de place : Car tous François braves et forts, S'opposeront à vos efforts.
- 10 Vostre bruslante ambition
  Nous a enflammé ceste guerre,
  Allumant la sédition
  Aux quatre coings de nostre terre,
  Pour mestre sans droict ny raison
  La couronne en vostre maison.
- 11 Vous avez, Ligueurs, cy devant
  Par trop nostre France charmée,
  Mais vos entreprinses de vent
  S'esvanouyront en fumée:
  Vostre Ligue est un bastiment
  Qui n'a appuy ny fondement.
- 12 Vous n'oseriez, Lorrains Guysards,
  Desployer aux champs vos bannières;
  Vous avez fuy comme renards,
  Dans Paris chercher vos tannières,
  Sitost qu'avez veu nostre roy
  Marcher pour vous faire la loy.
- 13 Jamais vous n'avez eu le cœur De resister de vive force,

Car voyant le roy jà vainqueur Vous luy avez faict une extorse : Vostre deloyale union N'est que fraude et sédition.

- 14 Contre tout droit, Lorrains sans foy,
  Possédez de grand félonie,
  Avez faict mourir vostre roy
  Par un moyne plein de manie,
  Couvrant vostre meschanceté
  Dessous l'habit de saincteté.
- 15 Voyant vostre Ligue quasi
  Estre par le roy renversée,
  Le desespoir vous a saisy
  Et une fureur insensée
  Qui vous ont induit sans raison
  L'assassiner par trahison.
- 16 Mais cent mille soldats françois Et vingt mille gens d'armes, Ont protesté tout d'une voix, De ne poser jamais les armes Qu'ils n'aient raison de la mort De leur roy massacré à tort.
- 17 Il a laissé un successeur
  Qui a l'âme généreuse,
  Pour venger son prédécesseur
  De ceste mort si malheureuse;
  C'est ce preux Henry Bourbonnais,
  Roy de France et Navarrois.
- 18 C'est ce grand prince de valeur A battre vos testes superbes,

Qui baissera vostre grandeur Jusques à la baisseur des herbes, Et qui par l'aide du grand Dieu Vous bannira tous de ce lieu.

- 19 Vous abusez le peuple en vain
  Par vos beaux discours de mensonge,
  Luy faisant croire que demain
  Secours viendra (c'est l'os qu'il ronge).
  De bec toute victoire avez,
  Mais tousjours vaincus vous trouvez.
- 20 Ainsi le peuple maintenez,
  Ignorant le faict de son prince,
  Et à tous maux abandonnez,
  Faictes ruiner sa province
  Par vostre damnable conseil
  Qui procède de vostre orgueil.
- 21 Vous estes si peu soucieux D'observer de Dieu l'ordonnance, Qui veut qu'à un roy vicieux Mesmes l'on rende obéissance (Tesmoin David, qui ne voulut Tuer Saul, encor qu'il peut),
- Vous faictes Dieu auteur du meurtre, Et dictes que frère Clément, Qui bien souvent paya la multe, Est allé droict en Paradis, Si croire faut à vos beaux dicts.
- 23 Vous l'accomparez à Judith, Mais il y a grand différence :

Car laissant le corps mort au liet S'en retourna sans nulle offense, Au contraire le jacopin Chastié fit mauvaise fin.

- 24 Puis les bras vengeurs du haut Dieu Toute la force Assyrienne Chassa soudain du mur Hebrieu Sauvant la race Isacienne:

  Mais ce moyne hors de mal-heur Esteint des François le bonheur.
- 25 Bref, vous, Ligueurs séditieux,
  Qui aimez tant le malencontre,
  Superbes et ambitieux,
  Dieu fera qu'elle vous rencontre.
  Vous preschez la sédition,
  Mettant tous en desunion.
- 26 De loups vous vous faictes brebis
  Pour attraper vostre substance,
  Dont vous faictes, qui est le pis,
  La guerre à Dieu et à la France,
  Et destruisez en un instant
  Ce qu'on a basti en mille ans.
- 27 Vous causez la calamité
  Que ce pauvre royaume endure,
  Disans que la divinité
  Doit avoir de vous soins et cure
  Il hayt vostre saincte union
  Remplie de rebellion.
- 28 Vos affaires vont au rebours, Vos secours sont imaginaires,

Et si vous esperez tousjours Avoir vos bazanez corsaires, Qui de loing bien souvent font peur, Mais vous cherchez vostre malheur.

- 29 Enfin ce ne sera qu'un van Que de la promesse Espagnolle, Et faudra que le Savoyan Nous rende nostre Carmagnolle, Ou nous luy ferons un bon tour, S'il y faict gueres long sejour.
- Contre vos grez dessus son throsne, Le sceptre es mains luy avez mis; Il passera bientost le Rhosne Pour vous faire passer les monts Où sans cesse vous poursuyvrons.
- De les avoir tiré de peine,
  Quand leurs ennemis s'enfuyront
  Avec leur chef le duc du Mayne,
  Qui au mal les a faict entrer
  Dont ne les pourra depestrer.
- 52 Celuy qui composa ces vers,
  C'est un François qui bien souspire
  De voir par ces Ligueurs pervers
  Ainsy ravager cest empire,
  Et qui a juré sur sa foy
  De faire service à son roy.

#### IV

#### CHANSON NOUVELLE

#### CONTRE LES LIGUEURS REBELLES A SA MAJESTÉ.

Sur le chant :
O qu'il est oublieux qui se sie en fortune, etc.

- 1 N'est-ce pas un grand malheur
  De voir la pauvre France
  Confuse en grand douleur,
  En misère et souffrance,
  A l'appétit de ceux
  Qui, par trop envieux,
  Désirent la couronne
  Et sont cause des maux
  Aussy des grands travaux
  Qu'endure la Bourgogne!
- 2 Cil est en désarroy
  Et plein d'outrecuidance,
  Qu'entreprend sur son Roy
  Et contre sa puissance.
  Tous ces méchants Ligueurs
  Sont mutins en leurs cœurs
  Et felons de courage.
  Ils vouloyent renier
  Leur roy, juste héritier,
  Hors de son héritage.

- La pauvre populace,
  Ce n'est que l'abuser,
  Ils sont pleins de fallace.
  Ne fleschiront les cœurs
  Des loyaux serviteurs,
  Plustost mourront en trance
  Que le royal fleuron
  Du tige de Bourbou
  Ne soit vray roy de France.
- 4 L'estranger, fournissant
  Aux ligueurs de pécune,
  Faisoit voir clairement
  Sa meschante rancune
  Contre ceux de Bourbon,
  Veu qu'il ne treuve bon
  Qu'un roy de ceste race
  Regne sur les François,
  Comme si un tel choix
  Dépendoit de sa grâce.
- Et la race Italique,
  Désirent grandement
  Que nostre république
  Soit sans aucun repos,
  Afin que ses suppos
  Peschassent en eau trouble.
  Mais un jour on verra
  Que le mal tournera
  Sur les Ligueurs au double.
- 6 Et vous, nobles François, Qui tournez vos visages,

Bon cœur à ceste fois
Chacun prenne courage
Pour soustenir le droict,
Afin qu'à chaque endroict
Vostre grandeur redoude,
Car qui le droict soustien
Se voit rempli de bien
Et d'honneur en ce monde.

- 7 Cesse donc ton dessein,
  O François misérable,
  Et monstre-toi humain
  Envers ta mère aymable;
  Ne sois plus si léger
  De te mettre en danger
  Par ceste fausse Ligue:
  Ce n'est rien que poison,
  Rien plus que trahison,
  Et des traistres la brigue.
- 8 Sus donc! noble François,
  Menons resjouissance,
  Crions tous d'une voix:
  Vive le roy de France!
  Qui, selon nos souhaits,
  Nous donnera la paix
  En dechassant le vice,
  Et maugré le Ligueur
  Remettra en vigueur
  L'Église et la justice.

V

#### CHANSON NOUVELLE

### CONTRE LES LIGUEURS, ESPAGNOLS

QUI NE VEULENT R GNOISTRE LE ROY.

Et se chante sur le chant: Le dix-huit septembre dernièrement passé, etc.

- 1 François, que faisons-nous? sommes-nous endormis? C'est à vous qu'on en veut, ce sont nos ennemis, Dont nous devons avoir entière cognoissance, Qu'on veut bouleverser la courone de France.
- 2 Dieu nous a bien monstré qu'il nous tendoit la main, Quand il a appellé ce prince tant humain, Nostre roy naturel, à la foy catholique; Il n'y a que le Ligueur qui le dit hérétique.
- Duant il a veu le roy s'estre catholisé; N'ayant plus de subjet pour luy faire la guerre, Chacun d'eux s'est bandé pour occuper sa terre.
- 4 Maintenant, disent entr'eux qu'il faut premièrement Estre absouz du passé, ne pouvant autrement Estre oingt ny sacré qu'il n'ait fait pénitence, Et qu'il ne peut avoir la couronne de France.

- S Ce roy doux et benin, sans se montrer divers, A Rome a envoyé le prince de Nevers; Il n'y fut pas receu si bien comme mérite Un prince ambassadeur d'un roy d'un grand mérite.
- 6 Par la nous voyons bien que l'Espagnol ligueur, Qu'à tor et sans raison il veut gagner le cœur Du pontife romain, afin que point ne donne Prompte absolution à ceste grand' couronne.
- 7 L'Espagnol voudroit bien la France gourmander, Mais Dieu vous sçaura bien de ses traits nous garder En assistant le roy et toute sa noblesse Dont nous luy chanterons une hymne d'allégresse.
- 8 Je vous prie, François, monstrons-nous de bon cœur, Obéyssons au roy pour le rendre vaincueur; C'est un roy valeureux, haut, puissant et sublime, De courage invaincu, d'une âme magnanime.
- 9 L'Espagnol nous transmet force doubles doublons Pour mieux entretenir leur Ligue et union, Pour faire assubjectir sous son obéissance Ceux qui n'ont recongneu encor le roy de France.
- 10 Le gouverneur de Meaux a faict un brave traict, Lorsque ces beaux doublons il leur a arresté, En suivant son devoir il remet à son prince La ville de Meaux et toute la province.
- 11 Cela doit estre exemple à chaque gouverneur De suivre le party de nostre roy vainqueur, Lequel maugré leurs dents est leur roy légitime, Des autres surmontant le renom et l'estime.

- 12 Ces traistres Espagnols ont cherché tout moyen De nous intimider par l'ost Italien, Mais faire il ne le peut sans domage et esclandre, Il luy faut des soldats pour le pays de Flandre.
- O pauvre tiers-estat! tu porte tout le bast, Tu es tousjours follé au milieu des débats; Tousjours les assassins se trouve dans la terre Manger ton revenu en te faisant la guerre.
- 14 Le pauvre paysant, mort de fain est troublé, Et le goujat bélistre est de son bien saoulé. Voilà les beaux esbats que rapporte la Ligue, Le desgats du pays par la mesohante brigue.
- 15 Pourquoy empesche-il que le Roy valeureux Ne soit bien obéy? Il faut en dépit d'eux Qu'on le révère au Throsne estant bon catholique, Selon le droict divin et nostre loy salique.
- 16 Quoy qu'on aye trasmé, quoy qu'on aye entrepris, De l'oser massacrer il leur en est mai pris; Dieu l'a tousjours gardé par sa saincte puissance, Il aura soing de luy par sa douce clémence.
- 17 Il nous faut espérer que Dieu nous gardera, Et qu'enfin le Ligueur confus se trouvera; Car son intention se déborde en tout vice, Hayssant tout bon ordre et la bonne police.
- Qui a faict la chanson? c'est un soldat françois Qui a tousjours porté les armes pour ses roys. Et ores encor' plus qu'il s'est fait catholique, Vive la saincte foy romaine apostolique!

VI

# COMPLAINTE DU DECEZ DE LA LIGUE.

Sur le chant: Veuille, Seigneur, par ta grâce, etc.

1590.

Venez, Ligueurs, je vous prie,
Venez tous me voir mourir,
Venez pour voir de ma vie
La fin et dernier soupir.

Las! j'ai la France
Mise en souffrance
Par mon ambition;
Mais à ceste heure
Faut que je meure
Par Henry de Bourbon.

2 J'ai troublé toute la France Et aussi tout l'univers, Je fournissois des finances Afin de mettre à l'envers Ceste couronne De qui personne Ne pouvoit hériter, Que ce roy mesme, Henry quatriesme, On ne luy peut oster. J'avois les forces d'Espagne,
Des Suisses et de Savoys,
J'ai esté en la campaigne
Bien souvent six contre trois;
Mais l'hardiesse

Et la prouesse
De ce roy généreux,
M'a mis en fuite
Par la poursuite
De son bras valeureux.

- 4 Toutes les villes de France
  Se rendent à leur vray Roy;
  J'en avois en ma puissance
  Trois fois plus qu'il n'en avoit.
  Mais Dieu qui est juste,
  Voyant l'injure
  Que faire luy voulois,
  M'a mis en ruyne.
  Adieu la Ligue,
  Car mourir je m'en vois.
- J'ai faict rougir les campaignes
  Du sang des braves François,
  J'ai faict ouyr aux montaignes
  Les cris que souventes fois
  Faisoyent les vefves,
  Voyant la perte
  De leurs maris occis,
  Piller les villes,
  Violer les filles;
  Dieu a ouy leurs cris.
- 6 Je suis cause de la ruyne Des villages et villageois;

Ils me doyvent bien maudire Une infinité de fois.

Bref, en ce monde,
Je suis immonde,
Mon nom est odieux,
Jusques aux cendre
Il faut que j'entre
Dans l'enfer ténébreux.

7 Or adieu, monsieur du Mayne,
Qui de moy s'estoit armé
Pour avoir ce diadesme
Qu'il espéroit de porter.
Mais las! mes forces
Sont toutes mortes,
Mes membres sont tous morts.
Il ne me reste
Sinon la teste

Qui s'esbranle jà fort.

8 Or adieu, le Roy d'Espaigne,
Qui doit estre mal content
D'avoir jetté en campaigne
Tant de soldats, tant d'argent,
Pensant s'estendre
Dedans la France;
Mais il s'est bien trompé,
Et qu'il s'asseure
Pour chose seure
Qu'il luy faut desloger.

9 Adieu, tous les autres princes, Qui m'ont voulu maintenir, Afin d'avoir des prouvinces Et de s'y faire obeir; Las! vos affaires
Vont au contraire
Que vous ne pensez pas;
Car vostre Ligue
S'en va perie,
Elle est près du trepas

10 Le vray François me deschire, Chacun me veut poignarder; Je me meurs, plus ne respire, Mon tombeau faut préparer.

Caron s'appreste
En sa nacelle
Afin de me passer.
Tout l'enfer s'arme
Contre mon âme
Afin de l'enchainer.

11 Mes chefs et mes capitaines,
Changez tous d'opinion,
Ne vous mettez plus en peine
De la Ligue et Union;
Suivez l'exemple
De ceux qui se rendent
A leur roy naturel;
Il est affable
Et en sa grâce
Il vous fera rentrer.

#### VII

## CHANSON NOUVELLE

## DU PRINTEMPS RETOURNÉ SUR LE TEMPS QUI COURT.

Et se chante sur le chant:
Quant ce beau printemps je voy, j'apperçoy, etc.

- 1 Quand ce dur printemps je voy,
  Je cognois
  Toute malheurté au monde;
  Je ne voy que toute erreur
  Et horreur
  Courir ainsi que fait l'onde.
- Plus il n'y a d'amitié
  Ne pitié,
  Plus n'y a de courtoisie,
  Il n'y a plus de support
  Ne confort,
  Tout n'est plus que fascherie.
- Nous voyons nostre prochain
  Qui la faim
  Endure quasi de rage
  Sans luy donner verre d'eau,
  Ne morceau;
  C'est bien un l'ische courage.

- 4 Nous voyons de grand amy
  Ennemy,
  Prest à se tuer l'un l'autre;
  Nous voyons le plus cher
  Déchasser
  Son enfant pour prendre un autre.
- Et pervers

  Et pervers

  Battre son père et sa mère.

  Nous voyons un estranger

  Nous manger,

  C'est un cruel vitupère.
- 6 Nous voyons femmes parler,
  Se mesler
  D'une infinité d'affaires;
  Et portant de grands cheveux
  Fardineux
  Pour à ce monde complaire.
- 7 Nous voyons les paysans
  Indigens
  Demandant partout leur vie,
  Un bissac pour tout recol
  Sur son col
  D'une pauvreté demie.
- Pleins d'horreurs,

  Qui pillent, ruent et saccagent,

  Ne craignant ny Dieu, ne roy,

  D'un esmoy

  Vomissent dix milles rages.

- 9 Nous voyons la belle fleur
  De couleur
  Se changer d'une avanture;
  Nous voyons le beau jardin
  Au matin
  Se fanir de sa verdure.
- Ceste fois
  Anéantir son feuillage.
  Nous voyons le rossignol
  D'un chant mol
  Déduire tout son ramage.
- Qui jaloux

  Qui jaloux

  Est de nostre jouyssance,

  Il chante à haute voix

  Dans les bois

  Pour nous faire desplaisance.
- Rigoureux

  Laissant leurs gentes maistresses,

  Au lieu d'estre gracieux

  Et joyeux

  Portent dix mille tristesse.
- 13 Nous voyons un jeune enfant
  De six ans
  Renier Dieu et sa mère,
  Et faisant comparaison,
  Sans raison,
  D'un horreur par trop sévère.

- Terriens
  Diminuer d'heure en heure,
  Et les gentils arbrisseaux
  Verts et beaux
  Qui par le pied soudain meurent.
- Et travaux,
  Guerre, famine et peste,
  Cruauté, horreur, esfroy
  Et esmoy,
  Qui nous rompt quasi la teste.
- Dur, fatal?

  Noz peschez ords et terribles;

  Nous sommes comme brutaux

  Animaux

  A bien faire inutiles.
- 17 Nous ne tenons plus de foy,
  Ny de loy,
  Tant nous sommes gens ignares;
  Nous sommes esblouis des cieux
  Gratieux
  A tous nos péchez barbares.
- D'un espoir

  Et aussi nostre coustume;
  Recognoissans nostre Dieu
  En tous lieux,
  Nous ostera d'amertume.

19 J'ai voulu par passe-temps

Ce printemps

Vous monstrer estre fragile,

Afin de vous corriger

Et changer

Sans estre plus inutile.

#### VIII

# CHANSON NOUVELLE

SUR LA DESOLATION DE LA FRANCE.

Et se chante sur le chant : Pauvre ville de Remolins.

- 1 Qui veut ouyr une chanson Faicte des malheurs de la France? Et se chante d'un piteux son Pour vous conter sa doléance.
- 2 Il y a desjà si longtemps Que la guerre y est commencée, Dont tant de millions de gens Sont morts au tranchant de l'espée.
- 7 Tu te sers de ces estrangers Qui sont de la maison de Guise, Liguez avec d'autres meurtriers, Tous contre Dieu et son Église.

- 4 Ce ne sont pas de Dieu les loix D'avoir massacrer en France, Nos peuples, nos princes, nos roys, Mais Dieu en fera la vengeance.
- D'entre vous fut un jacopin Qui fit mourir nostre bon prince; Jamais un peuple si mutin Ne fut en aucune province.
- 6 Vous luy bailliastes le cousteau, O gens remplis de meschantise! Donc fit mettre sur le tombeau Le roy qu'aimoit tant nostre Église.
- 7 En signe que vous désirez
  De voir la France consumée,
  En feu et sang vous vous plaisez
  Portant le rouge pour livrée.
- 8 Chassez au loing ces estrangers, Le duc de Guyse et du Maine, Faictes leur prendre les cartiers Devers le pays de Lorraine.
- 9 Hélas! ne vous alliez pas Avec ce tyran d'Espagne, Car il ne prend point ses esbas Si dans le sang il ne se baigne.
- 10 Ayant un fils beau et plaisant, Contre luy print si grant malice, Bien qu'il luy fut obéissant, Il le feit mourir au supplice.

- 11 Dieu vous a de vos ennemis Préservez dès vostre naissance, Le septre vous avoit promis De ce beau royaume de France.
- 12 Ce bon Dieu, il vous aime tant Qu'il vous faict florir en la guerre, Et ses faveurs abondamment Vous accompagnent sur la terre.
- 13 Un million d'autres succez

  Et des victoires remarquables

  Vous a donné, sy y pensez;

  Mais les humains sont variables.
- 14 Suyvez tousjours la loy de Dieu, En ressentant vostre noblesse, Obéissez à vostre roy Et luy soyez tousjours fidelles.
- 15 Prions Dieu qu'une bonne paix
  Nous veuille donner en la France
  Et reformer à tout jamais
  Le roy à son obéissance.
- 16 A nostre noble Henry de Bourbon, Nostre roy et souverain sire, Ce n'est rien de bien commencer A celuy qui ne persévère.
- 17 Celuy qu'entreprint composer Ceste chanson, je vous supplie, Si n'est bien faicte, l'excuser, Il n'entend rien à la poésie.

#### IX

# CHANSON NOUVELLE

D'UN BON SOLDAT, VRAY ET NATUREL FRANÇOIS.

Et se chante sur le chant:
En 'quel boys plus sauvage, etc.

- 1 Depuis quinze ans que j'ai suivy la guerre Et du dieu Mars les superbes estandars, J'ai recherché les plus braves soldats Et plus hardis qui soyent dessus la terre.
- 2 L'honneur françois m'a fait prendre les armes Pour mon vray roy, mon honneur et ma foy; S'il s'en trouve un plus vigilant que moy Pour cest effect à courir aux alarmes,
- 5-Si je n'y vay avec une asseurance, Si je n'y vay d'un courage parfaict, Si je n'y vay de bon cœur en effect, N'ayez jamais de soldat souvenance.
- 4 La France a veu la fleur de mon jeune aage, Et la vigueur de mon jeune printemps; Je suis François, et pour ce je prétens Faire service au roy de bon courage.

- Je ne suis point un tyrau de Judée, Je ne suis point soldat de l'union; Je suis vassal de Henry de Bourbon, Et pour luy seul je porte mon espée.
- 6 J'ay dans mon cœur la fleur de lys gravée, J'ay dans mon cœur gravé le nom françois : J'aimerois mieux mourir cent mille fois Que de quitter le Roy, ny son armée.
- 7 Ce grand Néron, que du Mayne on appelle, Qui veut venger de ses frères la mort, Va l'Espagnol chercher pour son support, Il attend vengeance éternelle.
- 8 Lyon, tu es pour certain bien heureuse D'avoir reprins le party de ton roy Et vaillamment déchassé loin de toy Ceste union et Ligue ma heureuse.
- 9 Bastards françois, tyrans pleins de surie, Recognoissez vostre roy maintenant. Ouvrez les yeux, vous verrez clairement Que Dieu luy veut conserver sa patrie.
- 10 Sus donc, François, prenons trestous les armes, Et nostre roy suivons aux fiers combats, Pour ces Ligueurs espagnols mettre à bas, Suyvons-le donc aux assauts et alarmes.
- 11 Que l'Espagnol et le Ligueur damnable Sentent l'effroy des redoubtez François, Et que vaincus ils soient à ceste fois Et dechassez comme peste exécrable.

12 Pour faire fin, crions trestous sans cesse Vive le roy! ce valeureux Bourbon, Ce grand roy, prince de grand renom Et luy chantons un hymne d'allégresse.

X

# CHANSON NOUVELLE DU SIÉGE DE LA VILLE DE DREUX.

Et se chante sur le chant:

Las! que dit-on en France, etc.

- Des bons soldats de Dreux
  Qui par grande prudence
  Et d'un cœur vertueux,
  Qui par grand hardiesse
  Ont soutenu sans cesse,
  Durant bien quinze jours,
  Le camp du Borbonesse
  Et de tous ses complices,
  Nous canonans tousjours?
- 2 Cinq cents coups et quatorze De son double canon Lascher furent à grand force Tout contre le donjon;

Dont eux voyant la bresche Suffisante et parfaicte : A l'assaut faut aller, Mais de grand hardiesse Aussi de grand rudesse On leur fait renverser.

- Estoient presqu'enragez,
  Voyant par grand furie
  Estre ainsy repousez.
  Lors d'ennuí et grand rage
  Vindrent à l'escalade
  Pensant nous attraper,
  Mais nous d'un grand courage
  Et non point d'un cœur lache,
  On les fait reculer.
- 4 Les clames de la ville
  D'un courage fort bon,
  Alors sur les murailles
  Troussant leurs cotillons,
  Portant des confitures
  Et aussi nourritures
  Pour ces braves soldats,
  Jettant feux d'artifices
  Contre ces hérétiques
  Par dessus les rempars.
- Enrengeant de grand deuil, Voyant les compagnies Amoindrir de moitié, De rechef ils nous firent Assaut fort et terrible

Et escalade aussi; Du costé de la ville D'une grande furie Nous vindrent assaillir.

- Rudement assaillis,
  Crièrent tost l'alarme
  N'estant point endormis.
  Monsieur de la Vierte
  Va de grande vittesse
  Prendre la pique en main,
  Et nos soldats habiles
  Repoussant par grand ire
  Ces meschans inhumains.
- Furent mis à l'envers;
  Voila comme on terrace
  L'hérétique pervers;
  Car Dieu par sa clémence
  Aussi par sa puissance
  A eu pi!ié de nous,
  Chassant ceste canaille
  Bien loing des murailles
  Les renversant tretous.
- 8 Monseigneur de Flandre, Comme un bon gouverneur, Lorsqu'on crioit l'alarme Faisoit prière à Dieu Qu'il préserve sa ville Qui est belle et gentille. Soutenant son party Contre ces hérétiques

Lesquels de grande envie Luy veulent faire ennuy.

- 9 Nuit et jour faisoit ronde Ce brave coronal De monseigneur de Joge A l'entour du rempart; Et monsieur de la Vierte Qui par grande hardiesse Se marchoit bravement, Faisant tousjours bravade Et aussi à la garde A ces loups très meschans.
- Tant les petits que grands,
  Tost la bresche remparent
  Plus fort qu'auparavant;
  Dont la voyant refaicte
  Et aussi bien parfaicte
  Rebraquent leurs canons
  Du côté de la ville,
  Pensant par grand furie
  Que nous espouventerions.
- Que l'assaut fut donné
  Le grand Dieu des victoires
  Nous a bien eprouvez,
  Un excellant miracle,
  En faisant une bale
  Dessus il s'apparut
  Un crucifix sans falace,
  Et un pigeon blanchatre
  Qui là vola tousjours.

De péril nous garder,
Prions donc sans cœur lache
Aussi nous preserver;
Et que les hérétiques
Aussi les politiques
Soient renversez par bas,
Priant Dieu que nos princes
Deffenseurs des provinces
Les mettent morts par tas.

#### ΧJ

# CHANSON NOUVELLE DU RENCONTRE DE L'ARMÉE DU ROY

AVEC CELLE DU DUC DU MAYENNE.

Sur le chant:
Pontoise, afin que l'advenir, etc.

- 1 Le troisiesme jour de mars Se sont trouvez par hazards Le roy et le duc du Mayne Dans une campagne pleine.
- 2 Pour dire la vérité, Monsieur du Mayne a faict assez; Mais ceux du roy de Navarre Les ont renversé par terre.

- 3 Se voyant les ennemis En bataille se sont mis : Pour ce jour là d'une gloire Perpetuer la mémoire.
- 4 Mais Dieu, qui est favory A ce puissant roy Henry, A bien voulu la ruyne De ceste Ligue mutine.
- S Quand par ses faits glorieux A rendu victorieux Ce preux Henry debonaire Roy de France et de Navare.
- 6 Le Roy vint fort en bon point, L'espée royale au poing, Fraper d'utte grand' furie Dessus la cavallerie.
- 7 Et monsieur de Montpensier Qui s'en vint d'un cœur bien fier Frapper d'un brave courage Dessus ces Ligueurs volages.
- 8 Et le mareschal d'Aumont, Le sieur Givry et Byron, Et la noblesse de France, Leur ont passé sur la panse.
- 9 Lors le comte d'Aiguemont, Escrioit à ces Vallons: Pour Dieu, sauvez ma cornette, Qu'elle ne soit point desfaitte.

- 10 Se voyant bas estendu :
   Las, dict-il, je suis perdu,
   Voila la fin de ma guerre,
   Vray Dieu, le pauvre salaire!
- 11 Les Suysses et Lansquenets, Comme aussy les Albanois, Crioyent les genoux en terre : Vive le roy de Navarre!
- 12 Les François Ligueurs vaincus, Vers ce bon roy sont venus Demander misericorde; Ce grand roy la leur accorde.
- 13 Quant à ces Ligueurs mutins, Larrons, meurtriers, inhumains: Le Seigneur par sa puissance. Les a mis en grand souffrance.
- 14 Nostre Roy très debonnaire, Voyant ses haineux par terre, Alors il fit sa prière Que Dieu ne mit en arrière.
- 15 Prions donc Dieu à recoy Qu'il fasse florir le roy, Afin que bien nous regisse Et la paix sous luy florisse.
- 16 Près de Dreux cela fut faict, Les Ligneurs furent defaicts : Pres de Dreux celle journée, La bataille fut livrée.

#### XII

# CANTIQUE

## PAICT EN L'HONNEUR DE DIEU

PAR HENRY DE BOURBON,

QUATRIESME DE CE NOM,

TRÈS CHRESTIEN ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE,
APRÈS LA BATAILLE OBTENUE SUR LES LIGUEURS
EN LA PLAINE L'YVRY,

LE 14 MARS 1591 (vieux style).

#### Sur le chant :

Hélas! que sert-il d'aimer si on ne m'aime, etc.

- 1 Puisqu'il te plaist, Seigneur, d'une heureuse poursuite Espandre, libéral, sur moy ton serviteur Un monde de bienfaicts, et qu'ores en ma faveur Tu as mis justement mes ennemis en fuite;
- 2 Je ne veux me cacher sous un ingrat silence, Ou trop fier m'eslever en ma foible vertu; Je veux dire que toy, ce jour as combatu, Et rompu des meschans la superbe arrogance.
- 3 Je chante ton honneur sous l'effect de mes armes, A ta juste grandeur je rapporte le tout : Car du commencement, du milieu jusqu'au bout, Toy seul m'a garanti au plus fort des alarmes.

- 4 L'ennemy forceneur appuyé sur son nombre Se promettoit le gain du combat furieux; Enflé de trop d'orgueuil, pensoit victorieux Mettre dessus mon chef un si mortel encombre.
- Rienque sang ne que meurtre en son camp ne résonne Là l'Espagnol cruel et l'avare Germain, L'Italien, le Suisse, et le làche Lorrain, Se vantoyent, insensez, de perdre ma couronne.
- 6 Du plus haut de ton ciel regardant en la terre, Mesprisant leur audace et de graves sourcis, Desdaignant ces mutains, soudain tu les a mis Au plus sanglant malheur que sçeut porter la guerre.
- 7 Comme l'ours qui descend du haut de la montaigne Estonne furieux le troupeau qui s'enfuit, Ceste armée par toi estonnée produit Le semblable soudain en quittant la campagne.
- 8 J'ai vu l'estonement, et ma troupe esbranlée A demy l'a senty; mais alors, tout certain De ton secours, Seigneur, j'ai suivi mon dessein Et marchay courageux encore en la meslée.
- 9 La victoire esbranloit douteuse et incertaine; Certaine toutes fois elle tourne vers moy, Mes gens reprennent cœur et secourent leur roy, Renversant, foudroyant ceste troupe inhumaine.
- 10 L'heure à demy encor ne s'estoit avancée Qu'avancé je me vis au dessus des meschans, Et mesprisant l'effort de leurs glaives tranchans Je veis en ma fureur leur fureur renversée

- 11 Du coursier généreux la carrière plus viste Tardive se trouvoit à tous ses gens fuyards Courans espouvantez, rompus de toutes parts: J'ay la terre rougie en leur honteuse fuite.
- 12 Le jour cesse plutost que la chasse ne cesse, Tout ce camp désolé ne se peut asseurez Et à peine la nuict les laisse respirer : Car les miens courageux les poursuivoyent sans cesse.
- 13 Là j'ay foulé l'orgueuil de l'Espagne trop fière, Et au prix de son sang j'ay gravé, valeureux, Du trenchant coutelas sur son soldat paoureux De fuite et lascheté la lasche vitupere.
- 14 L'Italie a sa part à ce honteux diffame, Le Vallon, le Lorrain y a perdu l'honneur, Le desloyal François y reçoit la terreur, En tremblant estonné ma douceur il reclame.
- J'ay veu les grands effects de ton saint jugement, Qui tarde quelquefois, mais plus violement Les meschans en ruine enfin il précipite.
- 16 C'est toy, Seigneur, qui a parachevé cest œuvre; Cest œuvre tout entier, ó mon Dieu! tu l'a faict, Tu t'es servy de moy pour le rendre parfaict Et sur moy en cela ta bonté se descouvre.
- Humble, recoignoissant tes bontés paternelles, Je loue ta grandeur de tout ce qu'est en moy; Et puisque je n'ay rien que je n'aie de toy, A toy rendre je dois ces graces solennelles.

- 18 Seigneur, tu m'as donné la volonté très bonne De ne rester ingrat; donne moy les effects, Car je veux tesmoigner les biens que tu m'as faicts Et faire que ton nom en ma France raisonne.
- 19 Ny le sceptre royal ny la grande mondaine De divers courtisans, ny mes propres desseins, N'empescheront jamais qu'au milieu de tes saincts Je ne chante tousjours ta bonté souveraine.
- 20 Je seray que ton nom très sainct et admirable En ma France sera sainctement honoré, Asin qu'estant de moy et des miens adoré, De plus en plus, Seigneur, tu nous sois savorable.

#### XIII

DE LA MIRACULEUSE DÉLIVRANCE

DU DUC DE GUISE,

FILE DU BALAFRÉ.

1591.

1 Ce fut le jour d'un jeudy, Environ sur les midy, Que le vaillant duc de Guise S'est sauvé par bonne guise.

- 2 A ses gardes il a dit:
  Lequel de vous s'enhardit
  De sauter à l'escalade
  Contre moy qui suis malade?
- 3 Et à cloche-pied montant, Ne cesser jusque attant Que soyons à ma demeure Je luy donne une monture.
- 4 Lors un de ses gens a dit:

  Je n'y fais point contredit;

  Jurez moi donc sans finesse

  Que vous me tiendrez promesse.
- 5 Et lors il luy a promis; Puis à monter se sont mis, Mais n'a peu sa faible garde Le suyvre à ceste escalade.
- 6 Sur quoy sa porte fermant, Il luy fait un serment Qu'il n'auroit pas sa monture Puisqu'il perdoit la gageure.
- 7 Lors il va droit au carneau, Estant pourveu d'un cordeau Duquel en bas il devalle, Sans faire aucune intervalle.
- 8 Mais manquant la corde assez
  Il sauta dans les fossez,
  Haut de deux toises et demie
  Malgrez ses gardes hardies.

- 9 Lors estant à bas en paix, Il demande a son laquais S'il n'avoit arme qui vaille, Mais un poignard il lui baille.
- 10 Et puis estant remontez
  Des fossez, quoy que hourdez,
  Ils advisèrent un homme
  Sur une jument de somme.
- 11 Parquoy ils l'ont adverty:
  Rends nous ceste jument cy,
  Autrement sera ta vie
  Par ce poignard cy ravie.
- 12 Lors sans être pourchassez

  La rivière ils ont passez,

  Ne trouvant homme ny femme

  Qui leur feist aucun diffame,
- 13 Hormis deux femmes du lieu, Dont l'une est servante à Dieu, L'autre au diable et maheutresse S'accusant comme traitresse.
- 14 Disant à tous les bourgeois : Or ay-je veu ceste fois Sauver, sans point de faintise, Votre prisonnier de Guise.
- 18 Lors il est sorti de Tours
  Bien cent chevaux aux fauxbourgs,
  Qui de tous cotez cherchèrent
  Celuy là qu'ils n'attrapèrent.

- 16 Car en le voyant de loing
  Ils crioient à leurs besoins
  Qu'ils s'arrestat sans mesgarde
  Pour obéir à sa garde.
- A celuy qui le semond:

  Tu ne m'auras à ta guise

  Car quatre chevaux j'advise.
- 18 Puis après en les trouvant Monta sur un cheval blanc, Et un autre qu'ils donnêrent A celuy qu'ils emmenèrent.
- 19 Et pour ce les poursuyvens S'en retournèrent resuans, Cognoissans bien que leur peine Eust pour eux esté trop veine.
- 20 Monsieur de Guyse dailleurs Vint avec ses chevaucheurs Joindre monsieur de la Chastre Jusques dans Bourges s'esbattre.
- 24 Et ceux de Bourges joyeux Se sont mis à faire feux Deça et par les rues, Et grace à Dieu ont rendu.
- 22 Les habitans de Paris
  Aussi grande joye ont pris,
  Oyans si honne nouvelle
  Que de long-temps n'eurent telle.

- 23 Le Te Deum ont chanté
  Duquel ne s'est apsenté
  Le peuple, ains en abondance
  Y a fait belle assistance.
- 24 Et les Espagnols aussi Ayant ouy tout cecy, S'esgayent par braverie A coups d'escoppeterie.
- 25 Le Bearnois estourdy S'en est si fort estourdy Qu'à peu près vaincu de rage Il n'ait perdu le courage.
- 26 Comme donc monta aux cieux Le corps sainct et glorieux De la Vierge nostre Dame Accompagne de son ame;
- 27 Ce jour mesme aussi montant Et gayement s'esbattant, Dieu sauva monsieur de Guyse Et le remit en franchise.

#### XIV

## CHANSON NOUVELLE

#### DES FARRIGNEZ.

- 1 Ce fut Dimanche au matin Que ce coqu roy genain Nous a voulu par bravade Surprendre par escalade.
- 2 Accompaigné il estoit De Nevers fort mal adroit, Qui avoit joint son armée Pour dans Paris faire entrée.
- De Sourdy cy est paru
  Qui d'un sac estoit vestu,
  En conduisant la farine
  Dont il faisoit bonne mine.
- 4 De la Nouë suivoit pas à pas Pour frapper du coutelas, Pour revanger la journée Qui eut la cuisse cassée.
- B D'O avecques d'Espernon Habillez en vigneron, Sur le dos portant la hotte, S'approchèrent de la porte,

- 6 Ils commencèrent à parler Et les gardes appeler, Disant: Ouvrez-nous la porte, Sont des vivres qu'on apporte.
- 7 Lors responce on leur a faict: Vous n'avez garde du fait. Retirez vous, je vous prie, D'attendre à vous c'est folie.
- 8 Sy sont vivres que avez, De vers la rivière allez, Vous y trouverez les gardes Qui vous serreront vos hardes.
- 9 A bien ouï vostre voix, Vous n'estes pas villageois. Sus, ensans, prenez vos armes Et que l'on sonne l'alarme.
- 10 Lors se voyant descouvert Et leurs desseins à l'envers, Las! ilz crient et renient L'auteur de leur entreprise.
- 11 Ils regardent les rempars
  Bien bordez de toutes pars,
  D'hommes armez prest à bien faire
  Pour pousser leurs adversaires.
- 12 Monsieur de Blin curateur, De nostre bien désireux, Fait dire de rue en rue Que les chènes soient tendüe.

- 13 Lors le prévost des marchands, Armez avecques ses gens, Va partout faisant la ronde, Donnant courage au monde;
- Avec un pareil soucy,
  Regardant parmy les rues
  Sy les traistres se remuent.
- 15 C'estoit chose belle à voir Que chasqu'un faisoit devoir Pour soubstenir la furie De la trouppe ennemy.
- 16 Ceux de dessus les rempars Préparoient de toute pars : C'estoient pailles allumez Dans les fossés et tranchez.
- 17 Le Biarnois très marry
  D'avoir à son coup failly,
  Frustré de son entreprise,
  Tout honteux il se retire.
- A leurs deffences amenez,
  Branslent picques et hallebardes,
  D'autres tirent arquebuzades.
- 19 Celui qui fit la chanson, Ce fut un bon compaignon Commandant sur la rivière En la troupe marinière.

20 Celuy qui la chanson list Advisez de Dieu la fist, Luy rendant grâce et louange De sa divine puissance.

#### ΧV

# COMPLAINTE

DES PAUVRES CATHOLIQUES DE LA FRANCE,

ET PRINCIPALEMENT DE PARIS, SUR LES CRUAULTÉS ET RANÇONS QU'ON LEUR À FAIT ÉPROUVER, etc.

1591.

#### PARIS.

- 1 Mon Dieu, où est le temps Que l'on vivoit en France? L'honneur et le printemps Vivions par ordonnance. Nous avions roy en France, Supports de chrestienneté Par leur bonne ordonnance Maintenoit vérité.
- 2 Où est aussi le temps, La foy et l'asseurance Et aussi le bon temps Qu'on avoit en la France?

On vivoit d'asseurance En toute seureté. Mais tout va au contraire, N'y a que pauvreté.

Et toute pillerie,
Puis chacun fait son flot,
Bref, n'est que volerie.
La rançon est en règne
Et partout les quartiers,
Et mettent en espargne
Noz biens et noz deniers.

#### LES PAYSANS.

- 4 Je parleray du camp
  Et des cruautez grandes
  Des Huguenots mechans
  Qui vont avec leurs bandes.
  Ils viennent dans nos granges,
  Aussi dans nos maisons,
  En prenant, chose estrange,
  Cheveaux, bœufs et moutons.
- D'avoir noz biens et bestes,
  Nous lie et nous mettant,
  Nous bandent yeux et testes,
  Nous battent et nous moleste,
  Jurant et blasphemant:
  Faut que rançon tu paye
  Cent escus tout comptant.
- 6 Si nous ne payons rançon, De grands coups nous moleste,

Nous mettant en prison, Nous lient comme beste, Jurant et reniant : Si ta rançon ne paye Te turay tout comptant.

7 Je vous laisse à penser
Quelle douleur amère,
Perdre sans offenser
Noz biens, aussi nos terres;
Encore davantage,
Ils brulent nos maisons,
Ces Hugues plein de rage,
Ces voleurs et larrons.

#### PARIS.

- 8 Mon Dieu, ayez pitié
  De vostre pauvre France,
  Vous priant d'amitié
  Pardonner les offenses
  Au peuple sans doubtance,
  Qui est du tout ruiné,
  Vous priant d'espérance
  Nous vouloir pardonner.
- 9 Ne permettez aussi
  Que tous ces hérétiques,
  Qui sont hommes transis,
  Suppots des politiques,
  Veulent par l'hérésie
  Abolir nostre loy,
  Faisant par tyrannie
  Mourir gens de foy.

- En est bien d'apparence, Le monstrant par effet Au royaulme de France, En la ville nostable, Grand cité de Paris. Ils ont fait exécrable Mourir homme de pris.
- D'affamer ceste ville?
  Est-ce par cruaultez
  De prendre aussi les vivres?
  Et puis par leur grand ire
  Faisoit coutelacer
  Ceux qui les apportoit;
  Ils estoient massacrez.
- Dans Paris, noble ville,
  Et de faim fait languir
  Hommes, femmes et filles,
  Encor plus de dix mille,
  Sans les pauvres enfans
  Qui mourroient aux mamelles
  De mères languissants.

#### XVI

# CHANSON DE LA LIGUE.

- Il faut renoncer à la Ligue,
  S'il faut estre aussi inconstant
  En la foy que le politique;
  Sus, sus, faite-moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.
- 2 S'il faut enfin faire la paix
  Avec les frelus et maheutres,
  Et s'il faut estre desormais
  Entre Dieu et le diables neutre,
  Sus, sus, faites-moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.
- 3 Si pour roy il faut recevoir
  Un prince qui est hérétique
  Et fait la guerre à son pouvoir
  Contre l'église catholique,
  Sus, sus, faictes-moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.
- 4 S'il faut que la noblesse soit Du party de la tyrannie,

Quand même le tyran voudroit Planter en France l'hérésie, Sus, sus, faictes-moy donc mourir, Il n'est que de mourir martyr.

- S'il faut voir en France prescher Partout de Calvin l'hérésie, Et s'il faut veoir aux pieds fouler Le Saint-Sacrement de l'hostie, Sus, sus, faictes moy donc mourir, Il n'est que de mourir martyr.
- 6 S'il faut que les prédicateurs
  Catholiques quittent la chaire,
  N'osans plus reprendre les mœurs
  Ny faire aux ministres la guerre,
  Sus, sus, faites moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.
- 7 S'il faut souffrir de profaner Les bénéfices de l'église, Les vendre, acheter et troquer, Comme si c'estoit marchandise, Sus, sus, faites-moy donc mourir, Il n'est que de mourir martyr.
- 8 S'il faut veoir les gens mariez
  Tenir les plus beaux bénéfices,
  Lt aux putains estre donnez
  Pour le loyer de leurs services,
  Sus, sus, faites-moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.

S'il faut acheter cherement De la justice les osfices, Et vivre après cela du vent Ou bien de présens et d'espices, Sus, sus, faites-moy donc mourir, Il n'est que de mourir martyr.

- 10 S'il faut qu'en justice faveur,
  Plus que le droict ait de puissance,
  Que le meurtrier traitre et voleur
  Ne soit puny de son offence,
  Sus, sus, faites-moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.
- De tous estatz on continue,
  Et des abuz l'invention
  Soit tousjours en France receue,
  Sus, sus, faites-moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.
- The state of the s
- 12 S'il faut que la réunion
  Que demandent les Politiques
  Soit mise à exécution,
  Adieu, c'est faict des Catholiques.
  Sus, sus, faites-moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.
- Seront par le roy de Navarre
  Traictez comme sont les Anglois
  Par la Jezabel d'Angleterre,
  Sus, sus, faictes-moy donc mourir,
  Il n'est que de mourir martyr.
- 14 Mais si, comme Henry de Valois, Tyran cruel et sanguinaire,

Aussi le tyran navarrois Reçoit des tyrans le salaire, Je veux alors me rejouir De veoir la Ligue refleurir.

## XVII

# CHANSON NOUVELLE

SUR LA RÉDUCTION DE LA VILLE DE MASCON A SA MAJESTÉ.

Et se chante sur un chant nouveau.

- Voici le jour bien heureux
  Et la journée saincte
  Qu'il nous faut estre joyeux,
  Car d'un cœur sans feinte
  Nous crierons d'une grande allégresse :
  Vive le roy et toute la noblesse.
- Tous habitans de Mascon,
  Rendons à Dieu louange,
  Et nos voisins appelons
  Pour sortir de la fange;
  Et pour crier d'une grande allégresse:
  Vive le roy et toute la noblesse.

- C'est le roy le plus humain
  Qui fut jamais au monde,
  Dieu luy a tendu la main;
  En luy tout bien abonde,
  Et si n'a pas son pareil en vaillance:
  Vive le roy de Navarre et de France.
- Avec les mains jointes,
  Prions le grand Dieu de tous
  Qui par ses graces saintes
  Fasse régner nostre bon roy de France,
  Pour nous tirer hors de toute souffrance.
- Ou'il chasse ses ennemis
  Si loing de nostre France,
  Qu'ils soyent à jamais bannis
  Et chastiez à outrance,
  Et que la paix nous demeure pour arre:
  Vive le roy de France et de Navarre.
- Prestons-luy tous serment
  De vraye obéissance;
  Gardons-le infailliblement
  A nostre roy de France,
  A celle fin de n'avoir plus la guerre :
  Vive le roy et par mer et par terre.
- 7 Remercions le gouverneur
  De nature gentille,
  Lequel a avecque honneur
  Tenu en paix la ville,
  Il ostera de discorde la barre:
  Vive le roy de France et de Navarre.

- O le sainct Dimanche heureux
  Du mois de may quinziesme
  Que le roy tant généreux,
  Du nom d'Henry quatriesme,
  Des Masconnois est recogneu vray prince:
  Vive le roy et toute sa province.
- Par l'Espagnole race,
  S'il demande au roy mercy,
  Le roy luy fera grace:
  Sus donc, François, chantez en allégresse,
  Vive le roy et toute sa noblesse.
- 10 Vive donc ce grand Bourbon,
  Restaurateur de la France,
  Vive aussi son grand renom.
  O Dieu, par ta clémence,
  Fais-le longuement régner en ce monde,
  Puisqu'en luy seul toute vertu abonde.

#### XVIII

## CHANSON NOUVELLE

SUR LA RÉDUCTION

DES VILLES DE PARIS, ORLÉANS, ROUEN ET LYON, A L'OBÉISSANCE DU ROY.

Sur le chant :
A Mont-Brison forte maison, etc.

- 1 Orléans, Paris et Rouen, Qui sont rendus maintenant, En voyant Lyon la jolie Qui a recogneu son roy, Comme prince de sa patrie;
- 2 Lyon, prochain du Savoyart, A bien monstré qu'il est soldat, L'une des clefs de France, Et vous a monstré le chemin Pour vous oster ors de souffrance
- 8 Espagnol, Anglois et Lombard,
  Napolitain et Savoyard,
  Vous n'aurez plus licence
  De gouverner ce bon pays,
  Qui appartient au roy de France
- 4 Vous tremblerez dessous le Lys, La fleur blanche de si grand pris, Vous nous rendrez par force Ce que nous vous avons presté, En despit de toutes vos forces.

- 5 France vous a favorisez,
  Vous vous en teniez trop prisez
  Et n'avez sceu cognoistre
  L'honneur qui vous en procedoit;
  L'on vous recognoit pour des traistres.
- 6 Rendez les villes et chasteaux Où vous avez tant fait de maux; Car si nous y entrens de furie, Nous vous ferons par grand effort A tous soudain perdre la vie.
- 7 Rendez au d'Urfé Mont-brison, Pippet, Toissay à ce Lyon, Et fuyez de Servière, Qui est source de vos malheurs Que vous suyviez naguière.
- 8 Allez-vous-en à vos maisons
  Avecques vos petits mignons
  De quoy vous faisiez compte,
  Mesprisant les braves seigneurs,
  Les marquis, barons et les comtes.
- 9 Il vous sera expédient
  De rechercher diligement
  Vos maisons et patrie,
  Nous n'aurons que faire de vous;
  Or, vive France la jolie.
- 10 Celuy qui a faict la chanson,
  Un capitaine de Lyon,
  Menant joyeuse vie
  Dans le chasteau de Vernayson,
  N'engendrant point mélancolie.

#### XIX

# CHANSON NOUVELLE . sur les conquestes du rot.

Sur le chant de La Rochelle.

1594.

Vive le roy de France Qui nous est en ce lieu Donné par sa puissance Et la grâce de Dieu.

- 1 Quand ces pervers Lorrains,
  Pleins d'ire et de vengeance,
  Eurent souillé leurs mains
  Au noble sang de France,
  Dieu leur fit resistance
  En nous donnant un roy
  Plein d'honneur et de vaillance,
  De justice et de foy.
  Vive le roy, etc.
- 2 Ils pensoyent avoir fait
  D'avoir tué leur maistre,
  Mais leur propre forfaict
  Leur a fait recognoistre
  Que Dieu a fait renaistre
  Un quatriesme Henry,
  Heureux, vaillant, adextre,
  Et aux armes nourry.
  Vive le roy, etc.

- Ce mcurtre ainsi commis,
  Ce rebelle du Mayne.
  En campagne s'est mis
  Et avec luy y mayne
  Une armée Lorraine
  D'Espagnols ennemys,
  De l'église romaine
  En couvrant l'ennemy.
  Vive le roy, etc.
- Une grand troupe d'hommes,
  Vallons, Italiens,
  Mais peu de gentilshommes
  S'ils furent en somme
  Combattus bravement,
  En attendant de Rome
  Un excommuniement.
  Vive le roy, ctc.
- Hors toutes ses tranchées,
  Leurs Lansquenets chassez
  A force coups d'espées,
  Les ayant occupez.
  Faignant de ce vouloir
  Leurs enseignes laissées
  Rendre sur son pouvoir.
  Vive le roy, etc.
- 6 Le Roy fut le vainqueur, Brisant cette canaille; D'hardiesse et de cœur Il gagna la bataille

Que d'estoc et de taille Leur camp leur fit quitter; Toute ceste marmaille Ne luy peut résister. Vive le roy, etc.

- Fut venu d'Angleterre,
  Ce fut tout leur recours
  Qu'à s'enfuyr grand erre
  Pour passer la rivière
  Tirant devers Paris,
  Ils tournoyent le derrière,
  Honteux mal aguerris.
  Vive le roy, etc.
- Ains les suyvans sans cesse,
  Arriva à l'instant
  Près de leur forteresse;
  Brief, si fort il les presse
  Qu'il gaigna leurs fauxbourgs,
  Quittant de hardiesse
  Rues et carrefours.
  Vive le roy, etc.
- 9 Il s'esjouira trois jours Avec toute l'armée, Mais durant tels sejours Ceste ville opprimée Est de douleur pasmée; Enfin manda querir Ceste rare milice Qui le vint secourir. Vive le roy, etc.

- Quatre lieux dans la plaine,
  A un trompette il dit:
  Dites au duc du Mayne
  Présentement qu'il vienne,
  Qu'icy je l'attendray
  Pourveu qu'a luy ne tienne
  Que je le combattray.
  Vive le roy, etc.
- 11 Le roy voyant que point
  Il ne faisoit sortie,
  Son armée divisoit
  Et mande une partie
  Garder la Picardie,
  Sa Majesté tira
  De la reste suivie
  Linas, près de là.
  Vive le roy, etc.
- Le lendemain, il print
  Estampes, longuevilles,
  Sans sejourner il vint
  Tout soudain à Joinville,
  Qu'il print estant utile
  Pour mieux boucher Orléans,
  De la beauté fertile
  Venant bleds de léans.
  Vive le roy, etc.
- 13 A Vendaume il s'en vint, Sa terre paternelle, Quant il luy ressouvint Qu'elle luy estoit rebelle,

Il envoya vers elle
Sommer le gouverneur.
S'il luy seroit fidelle
Luy faisant trop d'honneur.
Vive le roy, etc.

#### XX

# CHANSON NOUVELLE

#### SUR LA PRINSE DES ARMES

ET TRAHISONS DESCOUVERTES EN LA VILLE DE LYON.

Bt se chante sur le chant:
O peuple de Coindrieu, n'es-tu pas bien heureux, etc.

- 1 Le dix-huict septembre dernièrement passé, Dans Lyon, bonne ville, se sont barricadé Contre ces Savoyars qui ne sont que canailles, Et maudits Espagnols qui ne valent pas mailles.
- 2 La noblesse françoise a mandé à Lyon Qu'on se donnast de garde d'une grand trahison, Que ce traistre Nemours faisoit sur nostre ville Pour puis nous saccager et nous mettre en ruins.
- Dans la maison de ville se sont tous assemblez

  Dans la maison de ville où ils out accordé

  Que de ce Savoyard n'en falloit tenir compte,

  Le falloit laisser là pour luy monstrer son honte.

- 4 O prince savoyard, tu estois trop heureux D'avoir en gouvernance un peuple si piteux; Tu estois trop heureux d'avoir en gouvernance Un peuple si bening, le plus doux de la France.
- 8 Il fait venir ses troupes autour de Lyon,
  Des maudicts Espagnols, Bourguignons et Gascons,
  C'estoit pour nous ruiner et saccager en somme,
  Mais nous avons monstré que vrais François nous sommes.
- 6 Et celuy que l'on nomme vicomte de Chamois, Gouverneur de Toissey, fort bien s'acheminoit, Pensant avoir l'honneur de ceste entreprinse; Mais il demeura court aussi bien que son prince.
- 7 Et ce brave Marquis, qu'on dit de Fortuna, Qui se mit à pleurer lorsque l'on l'emmena Chez monsieur de Lyon pour entendre l'affaire Touchant la trahison qui luy fut fort contraire.
- 8 Il commença dès lors à bien se souvenir Des meurtres et larcins qu'en France il a commis, Et, se désespérant, un poignard il demande, Afin de se tuer avant que l'on le pende.
- 9 Ce gascon Montespan, avecques d'Arbigny, Estoyent desjà tout prests, pensant de s'enrichir, Mais on leur a monstré qu'on ne les craignoit guères, Leur ayant faict sentir qu'ils sont trop téméraires.
  - O Ce monsieur Du Chelas, apostat renié, Avecques beau regard il les falloit nié Et leur faire sentir le mal qu'ils vouloient faire; Mais on n'en a rien faict, n'estant point sanguinaire.

- 11 Donat sçait bien comment tout l'affaire passoit Avec La Bretonnière, qui partout escrivoit A ces braves voleurs qu'ils vinssent en diligence S'aider à saccager une des cless de France.
- 12 Et ce machiaveliste sorcier de Ferrarois, Qui vouloit mettre en ruine les pauvres Lyonois Par ces maudits conseils qu'il donnoit à son prince, Le pensant faire roy de toute la province.
- 45 Qu'en veut-on faire là qu'on ne le fait mourir, Aussi bien en ce monde il ne fait que languir, Estant estroupiat des gouttes qui le mange, Qui luy puisse tenir et luy vingne le cancre.
- 14 Le Marquis de Violence est party de Rion Avecques cent chevaux pour venir à Lyon; C'estoit pour violer les femmes et les filles, Piller et saccager et nous mettre en ruine.
- 15 O Marquis, ce n'est pas nous rendre le guerdon Des biens que t'avons faict, estant devant Lyon, T'avons nourry petit en ayant espérance Que tu serois en tout le soulas de la France.
- 16 Tu dois bien louer Dieu, ô peuple Lyonnois,
  De t'avoir fait la grace d'estre encore François;
  Mais ce n'est rien de fait si tu ne persevères,
  Rompant la teste à ceux qui voudroyent le contraire.
- 17 Qui a fait la chanson, c'est un vrai Lyonois, Et encore davantage un naturel François, Combattant pour la foy aussi pour sa patrie, Jusqu'au dernier soupir y exposant sa vie.

#### IXX

# CHANSON NOUVELLE

#### DE LA PRINSE DU VISCONTE DE CHAMOIS.

Sur le chant :
Dieu tout premier, puis père et mère honnore, etc.

- 1 L'Espagnol sot cherche toujours querelle, Comme cruel et meschant, desloyal, Qui n'est à Dieu ni aux hommes loyal, N'exceptant nul tant luy soit-il fidèle.
- 2 Les loix il rompt divines et humaines, Ne croit en Dieu ni à sa mère aussi (Ne ce qui est partout ce monde icy), Ne redoutant sa vertu et son hayne.
- 3 Partout il va et il revient sans cesse Pour renverser de Dieu l'intention, Mais il fera que leur abusion Les mattera par leur même finesse.
- 4 Ils ne peuvent rassasier leur courage Du noble sang du François redoubté, Et jusques là sont si fort dehonté, Que du malheur rassasient leur rage.
- Mais nous voyons Dieu, lequel nous faict craindre, Nous fait gagner le dessus jà perdu, En nostre lieu les voyons esperdus En consumant du grand jusques au moindre.

- 6 Nous le tenons le grand vacher de Dombes, Qui ne taschoit qu'à puiser nos maisons, Nous menaçoit d'estre sa venaison, Mais Dieu nous a osté de ses encombres.
- 7 Nous le tenons de Chamois le visconte, Qui en Savoy alloit pour nous ruyner, Et pensoit rendre le chasteau le plus cher Qui fust en tout le bon païs de Dombe.
- 8 Mais nostre Dieu cognoissant leur courage, Caut et meschant plein de toute rigueur, A destourné loing de nous ce maiheur, Les faisant vivre en continue rage.
- 9 Ils s'en iront tous les meschans en friche, Que nous vouloyent à tort faire mourir Pour de nos biens traistres se resjouir : Adieu donc ceux de la maison d'Austriche.
- Adieu ceux-là d'Espagne partie,
  Adieu aussi adherens aux Ligueurs;
  Plus ne verront vos corrompues mœurs,
  Pour les Bourbons faut faire despartie.
- Adieu, Lorrains, la Savoy et l'Espaigne;
   Vous nous avez tenu en grand langueur,
   Tout le passé qu'aussi l'aage futur.
   Ores est temps que sortiez de campaigne.
- 12 Si les meschans voyent leur destinée
  Pour quelque temps en ce monde mortel,
  Encor qu'on voit trembler perpetuel:
  Sachons qu'iceux ne sont pas de durée.

- 13 Nous le devons bien donc remercier

  De nous avoir delivrez de l'ennuy

  Qui nous eust faict mourir en grand ennuy,

  Pour de noz biens grands thresors amasser.
- 14 Et reposant en un sommeil paisible, Nous eussions eu la mort dedans le cœur. Ainsi qu'eussions senty nostre malheur, Qui eust esté à nos enfans nuisibles.
- 13 Ils se vantoyent par leurs langues perverses D'estre baignez dans le sang Lyonnois, Avant que voir tous leurs derniers abbois, Et que sussions tous renversez par terre.
- Pour nous combler de toutes malheurtez, Et jusques là estoyent si hébétez, Qu'il ressembloyent des boucs par trop insames.
- 17 De grands Bourdeaux vouloyent remplir nos temples
  Pour assouvir leurs désirs malheureux,
  Ne recordant qu'un nom luxurieux
  Pour nous souiller par leurs meschans exemples.
- A bien veillé alors que nous dormions.

  Qu'en nos maisons en joie nous couchions,

  Ne redoutant leur fureur ne leur rage.
- 19 Or, rendez-vous dessous l'obéissance De nostre roy auquel sont les vertus, Qui oncques furent à nos rois cy dessus, En redoutant sa très-juste vengeance.

20 Loué soit Dieu, nostre Dieu aimable Qui nous faict voir sa paissance et pouvoir, Nostre cher roy fleurir nous faisant voir, Mettant à fin la Ligue abominable.

#### IIXX

### L'ADIEU

#### DES TRAISTRES DE LYON

MIS HORS LE NEUVIESME JOUR DE FEBVRIER,
L'AN MIL CINQ CENS NONANTE-QUATRE
POUR LA LIGUE.

Bi se chante sur un chant nouveau.

- 1 Adieu, troupe Combourgeoise,
  C'est la noise
  Qui vous a faict absenter.
  Faute de bonne concorde,
  C'est la corde
  Qu'en bas vous a faict trebucher.
- 2 Pour avoir à la patrie
  Trop d'envie
  De faire un lasche meschef,
  Nous sommes en ceste sorte
  Hors la porte
  Mis nous et nostre chef.

- Dire que nostre folie
  Est périe
  Nous pouvons à ceste fois;
  Ores nostre tyrannie
  Est bannie
  A jamais du Lyonnois.
- 4 Que dira le duc de Mayenne
  Qui se peine
  Avec nous se maintenir?
  Puisque nous n'avons peu faire
  Que son frère
  Libre soit peu devenir:
- Nos affaires

  A bien n'ont peu réussir.

  Et toute nostre industrie

  S'est périe,

  Il nous faut tous desunir.
- A la dance
  Vous nous avez devancez,
  La peine nous est bien deüe,
  Puisqu'à l'heure
  Ne nous sommes pas trouvez.
- 7 Nous vous enchargeons nos femmes,
  Et le blasme
  Ne leur soit point imputé.
  A nos enfans cest outrage
  En tout aage
  Leur sera il reproché.

- 8 O Dieu, grande est ta justice:
  Tu visites
  Ceux qui t'ont trop offensé.
  Et le peché point n'endure
  A ceste heure,
  Sur nous tu l'as bien tourné.
- 9 Tu punis de droict nos fautes,
  Puisqu'aux autres
  Nous avons laschement faict,
  Garde donc qu'en la présence,
  Veu l'offense,
  Il nous soit ainsi faict.
- 10 Adieu donc Lyon la ville
  Tant jolie,
  Où nous prenions nos esbas,
  Et qui estoit gouvernée
  Par menée,
  C'est ce qui nous a mis bas.
- Faictes d'elle
  Un autre gouvernement
  Soubs une bonne police;
  Sans faintise
  Durcra éternellement.
- 12 Adieu les murs de la ville,
  Puisque dignes
  Ne sommes d'y demeurer;
  Dans cinq ans verrons les portes,
  Comme aux autres
  Il nous convient sejourner.

Au moins si l'écharpe blanche
Sur la manche
On nous vouloit attacher,
Et que nous en fussions quictes,
Le mérite
Nous feroit party changer.

# XXIII

### CHANSON NOUVELLE

DE L'OPINIASTRETÉ DE CERTAINES DAMES DE LYON.

Et se chante sur le chant:

Dames d'honneur, je vous prie à mains jointes.

- 1 Dedans Lyon y a certaines dames Qu'il semble veoir estre mauvais gens d'armes, Tant tristes sont de ce doux changement, Et vous diriez que c'est bien à escient.
- 2 Elles vous font de leur propheteresses, Vous jugeriez que ce n'est que sagesses A les ouyr de l'Estat discourir Et du danger que prévoyent venir.
- Non, non, mes Dames, ne soyez si sevères Envers celuy qui nous rendra tous frères, Ne nous tenez pour des séditieux Mais pour le bien commun fort soucieux.

- 4 Mais quant on leur parle de cette sorte Elles se fâchent et comme demi mortes, Dressent les yeux et jettent gros soupirs De ce qu'on a osté tous leurs desirs:
- Nous autres hommes ne sommes que canaille, Hors de l'Église pour avoir ceste fois A bon escient crié Vive le Roy!
- 6 J'aymerois mieux, dit dame Perroquette, Mourir cent fois et perdre ma jaquette, Que d'obéir à ce roy Navarrois Et l'appeler prince roy des François.
- 7 Y en a d'autres à qui l'on a faict croire, Pour mieux de lui obscurcir la memoire, Qu'il ne croit pas au sauveur Jésus-Christ, Et par ce n'est conduict du Sainct-Esprit.
- 8 Vous en orrez d'autres tant opiniastres, Vieilles resveuses et mauvaises et marastres, Qui barricadent comme les vieux mullets Et de despits mordent leurs bourrelets
- 9 Nous sommes tous, qui croiront à leur dire, Bannis de Dieu et qu'il nous faut maudire : Et qui pis est nous sommes devenus Tous huguenots, bref sommes mal venus.
- 10 Tel est le chant de ces dames Collettes, Et encor mieux dessous leurs aureilletes Ont imprimé qu'on leur a faict grand tort D'avoir admis celuy qu'on voudroit mort,

- 11 Mais en voicy qui font bien autres plainctes Et de regrets sont grandement atteintes Quand leurs maris on a chassé dehors, Pasles, defaicts et comme demy niorts.
- 12 Cestes icy ont mieux de quoy se plaindre S'il leur valoit, et out encore à craindre Beaucoup plus pis si le Roy n'a mercy De leurs maris et n'en prend le soucy.
- 13 Cela leur est un remords de conscience Et toutes fois faut avoir patience, Préméditant qu'ainsi leur esprit est-il faict Comme à ceux là contre qu'ils ont meffaict.
- Assez passez, croyez que je me moque; En serions souvent dit on bien vray? Ceux ne le sçavent qui n'en font pas l'essay.
- 15 Si se faut il bonnes dames resoudre
  Et de patience encor un point coudre,
  Patience faict faire digestion
  A des soupirs et dueils un milion.
- 16 Contemplez toutes, contemplez, je vous prie, Ceux qui de mort sont retournez à vie, Que vos maris ont cy devant bannis, Vous leur voyez les visages pollis.
- Ainsi luyra de vos maris la face
  A leur retour, Dieu leur en doint la grace,
  Et tel retour soit ainsi sauve et sain,
  Rendu leur est le change dans leur seing

18 Escrivez leur qu'il allent recognoistre Le roy Henry de Bourbon pour leur maistre, Il est si bon qu'il leur pardonnera Et puis joyeux chacun retournera.

#### XXIV

### CHANSON NOUVELLE

Sur le chant : La volte de Provence.

- 1 Puis donc que la paix est faite
  Retirez vous, picquoriens,
  Et gardez vous de plus mal faire
  Ny de plus dérober les biens
  De ces pauvres et bonnes gens
  Que desrobiez tant sur les champs.
- 2 Et que chacun en besogne Retourne prendre son mestier Et plus le pays n'arrançonne Comme la pluspart faisoit : Mais qu'on se mette à travailler, Et cela soit sans tant deviser.
- 3 Soit la coignée ou la pioche, Ou la faucille courbée,

Ou la serpe bien manchée, Ou la charrue bien forchée, Ou d'autre mestier d'artisan, Soit de cardeur ou tisserant.

- 4 De quel qu'il soit somme toute Il s'y faudra adonner. Et laisser toute ceste troupe Qui ne fait que vagabonder, Car peut estre ne pouroit durer De vouloir vivre ét rien gagner.
- 5 Nous verrons que les picquorées
  Feront vivre quelques uns
  Et durer quelques années;
  Enfin nous ferons communs
  Et faudra qu'ils prennent le chemin
  De ne faire plus le Florentin.
- 6 Si je diso:s qu'il n'y en a point d'autres Sinon les pauvres soldats Qui robent, dictes vous autres, Cappitaines et sergents, Et gentils-hommes, où estes-vous? Avez menti me direz-vous.
- 7 Aussi si vouliez dire
  Que j'en voulusse blasmer,
  Toute gens je m'en retire
  Tant que je puis m'en garder,
  Et ne parle qu'à ces meschans
  Qui battoyent tant les bonnes gens.
- 8 Mais la trouppe est bien petite De ceux qui n'ont rien desrobé,

Soit Huguenaut ou Papiste Et qui ne s'y soit trouvé; Mais pour la fin Dieu leur pardon Comme il fit au bon larron.

### $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{V}$

### CHANSON NOUVELLE

### SUR LA RÉJOUYSSANCE DES BONS FRANÇOIS

A L'HONNEUR DU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Et se chante sur le chant:

Montmorancy, te souvienne de Pienne.

- 1 Voicy la saison plaisante,
  Florissante,
  Que le beau printemps conduict;
  Voicy le soleil qui chasse
  Froide glace,
  Voicy l'esté qui le suit.
- 2 Voicy l'amoureux Zéphire
  Qui souspire
  Parmy les sentes des fleurs;
  Voicy Flora, sa mignonne,
  Qui luy donne
  Un baiser tout plein d'odeurs.

- Voicy Pomona la belle
  Qui près d'elle
  Voit son amy Vertumnus;
  Voicy Vertumnus qui, d'aise,
  La rebaise
  Mille fois le jour et plus.
- 4 Voicy Vénus Cythérée
  Bien parée,
  Qui tient Mars enamouré,
  Ses graces et mignardises
  Bien apprises
  Des combats l'ont retiré.
- L'humble race
  De Jupiter qui descend;
  Voicy toute ceste plaine
  Desjà pleine
  De son doux fruict plus récent.
- A la file,

  Qui sortent des eaux et bois,

  Chantant toutes ensemble,

  Ce me semble,

  Le noble sang Bourbonnois.
- Dieu vous gard', troupes gentilles,
  Dieu gard' filles,
  Dieu vous gard' toutes et tous.
  De grace où allez-vous, belles
  Immortelles?
  S'il vous plaist, dites-le nous.

- 8 Nous allons chassant discorde,
  En concorde
  Maintenant ici vivons:
  Nous t'offrons, à ta vaillance,
  Roy de France,
  Et Mars vaincu te livrons.
- 9 Roy généreux, franc et sage,
  Ton partage
  T'est si justement acquis
  Que par l'Union perverse
  Qui renverse
  Jamais ne sera conquis.
- 10 Jouis donc des verds boccages
  Et rivages,
  Jouis des fruicts de nos champs.
  Nous sommes de ton lignage
  L'héritage
  Malgré l'Espagnol meschant.

### 1VXX

# DE LA RÉJOUISSANCE DES FRANÇOIS

SUR L'HEUREUX ADVÈNEMENT DE LA PAIX.

Se chante sur le chant: Veuille, mon Dieu, par ta grâce.

1595.

1 O Dieu, fais que notre France
Puisse vivre désormais
Avec humble obéissance
Soubs l'heureux don de la paix:
Fais que la guerre
Plus en la terre
Ne nous face d'ennuis.
Mais la grand' joye
Partout en voye
Réclamer jours et nuicts.

2 Fais que nostre roy puisse estre
Amateur des sainctes loix,
Et qu'il puisse, comme maistre,
Régir son peuple françois;
Faisant justice
En temps propice
Aux bons et vicieux;
Et que sa vie
Enfin ravie
Puisse voler aux cieux,

- Fais que tant qu'il sera homme
  Puisse tousjours maintenir
  En amitié son royaume,
  Et de guerre l'abstenir :
  Que feux de joye,
  Plustot on voye
  Par tous les carrefours,
  Que voir gens d'armes
  Marcher en armes
  Au son de leurs tambours.
- 4 Que les chemins puissent estre Abandonnez des meschaus, Pour en scureté se mettre Tous voyageurs et marchands; Qu'en sa besongne Nul ne s'eslongne, De louer Dieu tousjours, Qu'il nous maintienne Et entretienne En sa paix nuict et jour.
- C'est celuy-là qui nous donne
  La pluye en temps et saison;
  C'est luy aussi qui foisonne
  Les biens en nostre maison,
  Jamais ne laisse
  Ceux qui sans cesse
  Le servent loyaument,
  Obéissance
  Et révérence
  Luy plaisent grandement.

6 Puis donc qu'il veut et commande
De luy estre obéissant,
Qu'un chacun les bras luy tende
Pour estre aussi jouissant
De la concorde
Qu'il nous accorde
En paix et union,
Qui met la France
Hors de souffrance
Et de dissention.

7 Pour fin, prions qu'il luy plaise
Entendre nos tristes voix,
Et que sa fureur s'appaise
Envers nos pauvres Françoys:
Et qu'il nous donne
Volonté bonne
De l'aymer loyaument,
Pour avoir place
Devant sa face
Là sus au firmament.

### XXVII

## DÉPLORATION

DES DAMES DE LA VILLE DE LA FÈRE
TENUES FORCÉMENT PAR LES ENNEMIS DE LA RELIGION CATHOLIQUE.

- 1 Sus, sus, regrets, sortez de nos poitrines Pour discourir nos douleurs et ruines, Et qu'un Écho, pleurant nostre soucy, Soit entendu par tout ce monde cy;
- 2 Que nos deux yeux soyent deux mers et fontaines. Tesmoins certains de nos amères peines, Pour de nos pleurs esmouvoir l'univers A la pitié, oyant nos tristes vers.
- On puisse voir mourir nostre grand deuil.
- 4 Sus, gémissons soubs l'habit noir nos pertes, Ou bien de sac tant seulement couvertes, Ainsi que fait, délaissant son arroy, Pour ses péchez, le Ninivite roy.
- 5 N'avons-nous pas grand raison de ce faire, Estant es mains du cruel adversaire Qui nous borelle et qui de tous nos biens Veut disposer comme s'ils estoyent siens!

Est-ce pas bien chose assez déplorable De voir (hélas!) son haineux à sa table, Rire, chanter, et vivre opulément De ce qu'avions gardé soigneusement!

- 7 En nostre lict quand il veut il se couche, Faict nos maris aller à l'escarmouche, Ou à sa breche enconstre notre foy, Pour résister à Jésus et au Roy;
- 8 De nos thrésors il fait grande largesse, Et en soudoye une sotte jeunesse Qui luy subvient soubs le nom du soldat, A faire teste et garder le rempart.
- 9 Au lieu d'aller à nostre saincte messe, Journellement le Huguenot nous presse D'aller ouyr un ministre mutin, Prescheur criar de desjoner matin.
- 10 De nos deniers une grande partie A jà esté traistrement despartie Au Reystre noir afin de le saouler A venir cy par la France voller.
- 11 O cruauté, ô grande tirannie, Faire manger soy-mesme sa patrie Aux estrangers qui arrachent le pain, Le vivre aussi de nostre pauvre main!
- 12 Nos anciens avoyent en révérence Pour le pays combattre à toute outrance; Et les meschans se bandent contre luy, Pour l'abismer en éternel ennuye.

- 13 Ils n'ont en cœur que l'infernalle rage, Et enyvrez d'un furieux carnage, Prennent plaisir se servir d'Atropos A nostre église et à ses bons suppos.
- Que la complainte en nostre douleur grande, Et ne pouvons plus grand ayde chercher Qu'aux tristes pleurs pour la soif étancher.
- 15 Des faux tyrans, inhumains et infames,
  La plus grand part des hommes et des femmes
  De cette ville ont voulu mettre hors
  Parce que tous n'estoyent de leurs accords.
- 16 Ils sont errans par villes et bourgades, Les uns chétifs, pauvres et bien malades, Les autres (las!) de la faim agravez, Plusieurs chemins de leurs corps ont pavez.
- 17 Et nous (ô Dicu!) qui, foibles femelettes, Sommes icy dedans nos maisonnettes, Journellement nous mourons mille fois, Et en nos cris nous n'avons qu'une voix.
- 18 Nous voudrions bien venir à fin des monstres, Et leur filler mortelles mallencontres, Comme un matin, pour sauver les François, Ceux de Paris firent sur les Anglois.
- Mais ces bourreaux, lesquels sont de nos membres, Maistrisans (las!) nos villes et nos chambres, Veillent tousjours contre nous animez, Et font le gué jour et nuiet tous armez.

- 20 Ainsi pour vray, d'un cœur exempt de joie, Nous n'attendons qu'êtré mises en proye Par un assaut où le brisant canon Foudroyera tout et perdra nostre nom.
- Que tu nous fais, estant jeune et en herbe, Souffrir de maux! ó malheureux le jour Que tu as fait en La Fère séjour!
- 22 Ne prends-tu pas sur les autres exemples, Qui, méprisant de Jésus-Christ le temple, Le roy aussi, furent enfin deffaiets, Dieu ne voulant endurer leurs forfaits!
- 23 Las! nous perdons si belle remonstrance; Il ne t'en chaut: ô dames de la France, Plorez, plorez, et nostre affliction Vous fasse avoir de nous compassion.

#### XXVIII

### CHANSON

POUR GABRIELLE D'ESTRÉES, COMPOSÉE PAR HÉNRI IV.

1596.

1 Charmante Gabrielle, Percé de mille dards, Quand la gloire m'apelle A la suite de Mars, Cruelle départie,
Malheureux jour,
Que ne suis-je sans vie
Ou sans amour!

- 2 Bel astre, faut-il que je vous quitte! O cruel souvenir! Ma douleur s'en irrite; Vous revoir ou mourir. Cruelle départie, Malheureux jour, Que ne suis-je sans vie Ou sans amour!
- Je veux que mes trompettes,
  Mes fifres, les échos
  Incessamment répètent
  Ces tendres et tristes mots:
  Cruelle départie,
  Malheureux jour,
  Que ne suis-je sans vie
  Ou sans amour!
- 4 L'amour, sans nulle peine,
  M'a, par vos doux regards,
  Comme un grand capitaine,
  Mis sous ses étendards.
  Cruelle départie,
  Malheureux jour,
  Que ne suis-je sans vie
  Ou sans amour.
- Si votre nom célèbre
  Sur mes drapeaux brilloit,
  Jusques aux bord de l'Ebre
  L'Espagne me craindroit.

Cruelle départie,
Malheureux jour,
Que ne suis-je sans vie
Ou sans amour!

- 6 Partagez ma couronne,
  Le prix de ma valeur;
  Je la tiens de Bellonne,
  Tenez-la de mon cœur.
  Moment digne d'envie,
  Heureux retour,
  C'est trop peu de ma vie
  Pour tant d'amour.
- 7 Je n'ay pu dans la guerre Qu'un royaume gaigner; Mais sur toute la terre Vos yeux doivent régner. Moment digne d'envie, Heureux retour, C'est trop peu d'une vie Pour tant d'amour.

# TABLE

# CHRONOLOGIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE

DES DIFFÉRENTES CHANSONS

CONTENUES DANS CETTE SÉRIE,

avec l'indication d'autres chansons relatives aux mêmes événements.

## RÈGNES

### DE LOUIS XII ET DE FRANÇOIS 1ºº.

1500 à 1547.

1506. — Ballades et poésies sur la prise de Gênes par Louis XII,

| composées par Jean d'Auton                                                                                                                                                                                                                                                       | 37         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Manuscrit de la Bibl. r., n° 7685, f° 9 v°. — Poème sur<br>le même sujet, par Jehau Marot. — Voyez aussi la Chro-<br>nique de Jehan d'Auton, publiée par le bibliophile Ja-<br>cob. 4 vol. in-8°, t. 111, p. 288.                                                                |            |
| Indication. — 1507. — Chanson de Namur pour la victoire eue contre les François à Saint-Hubert d'Ardennes, composée par Jean Le Maire de Belges, à l'honneur du pays et de très-haute princesse madame Marguerite.                                                               |            |
| Après ce titre commence le texte, qui se compose<br>d'une suite de stances de huit vers; l'ouvrage entier<br>a 6 feuillets. Il se termine au verso du sixième feuillet<br>par cette souscription : « En octobre mil cinq cents et<br>sept. Imprimé en Anvers par Henry Heckert.» | •          |
| 1512. — Chanson en vingt-quatre couplets sur la convales-<br>cence d'Anne de Bretagne, reine de France; composée à<br>Blois, par Jean Le Maire de Belges                                                                                                                         | 3 <b>9</b> |
| 1513.—Fragment d'une chanson composée par les Aventuriers de France sur la déroute de Novarre                                                                                                                                                                                    | 47         |
| Brantôme, Vie des grands capitaines franc. T. 11 des<br>OEuvres complètes, p. 83, article La Trimouille.                                                                                                                                                                         |            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| Indication — 1513. — Invective de Guillaume-Crétin sur la l<br>cheté des gentilshommes françois à la journée des Ep<br>rons.                                                                                                                                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Voir Poésies de Guill. Cretin. p. 167, t. 111 de la Col-<br>lection Coustellier.                                                                                                                                                                                                                   | •         |
| Indication. — 1513. — Épitaphes en rondeaux de la roye<br>(Anne de Bretagne) avec celle qui fut posée sur le corps<br>Saint-Denys, en France, après le cry fait par le héraut e<br>Bretaigne; et la Déploration du chasteau de Bloys, cor<br>posées par maistre Aadré de la Vigne, son secrétaire. | à<br>de   |
| Recueil imprime de la Bibl. r., nº Y. 4467.                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 1514. — Chanson normande sur l'arrivée des Lansquenets<br>Caen.                                                                                                                                                                                                                                    | à<br>48   |
| Vaux-de-Vire d'Olivier Basselin. Louis Dubois, p. 241.<br>— Wolf, p. 101 de Altfranzœsische Volkslieder, etc.<br>Leipzig, 1831. in-18.                                                                                                                                                             |           |
| 1514. — Baliade envoyée par maistre Jehan Marot à monse<br>gneur le duc de Valois (François I <sup>-1</sup> ) lorsqu'il fut retenu e<br>son service.                                                                                                                                               | en        |
| Manuscrit de la Bibl. r., nº 7685, fº 29, rº.— S. F. 208.                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 1515. — Chanson des Aventuriers engagés pour servir le r<br>de France contre les Algériens, par le général Pierre d<br>Navarre                                                                                                                                                                     | de        |
| Fleur des chansons, fo Lv.                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 1515. — Chanson sur le départ du rol François les pour conquête du Milanais                                                                                                                                                                                                                        | la<br>55  |
| Recuell de la Bibl. r. 4457. Petit in-8° goth. — Recuel<br>de l'Arsenal, n° 8801, B. L. F. In-8° goth.                                                                                                                                                                                             |           |
| 1515. — Première chanson sur la victoire de Mariguan. Chai<br>son des Suyces sur la hataille de Marignau. sur la teneur d<br>Venez au pont de Pierre, Brughelins et Gantois                                                                                                                        | <b>le</b> |
| Poésies françaises de J. G. Alione d'Asti, fo sig. E.                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 1515. — Seconde chanson sur la victoire de Marignan. Chanson nouvelle de la journée faicte contre les Suysse pour le très-victorieux roy de France Françoys, premier ce nom: avec la ballade des Suysses sur le chant de : Getil Promaguet.                                                        | s,<br>ie  |
| Fleur des chansons, p. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 1515. — Troisième chanson sur la hataille de Marignan<br>Chanson des Aventuriers sur les Suisses                                                                                                                                                                                                   |           |
| Brantôme, Vie des capitaines et hommes illustres fran-<br>çois, Discours XLV, François I'', ten des OEuvres com-<br>plètes, in-8°, p. 225.                                                                                                                                                         | . ছা      |

| 1515. — Quatrième chanson sur la bataille de Marignan<br>La guerre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F° 17 de : Le Dissicile des chansons. Premier livre, contenant xxij chansons nouvelles à quatre parties, en quatre livres de la facture et composition de maistre Clément Jennequin. Imprimées nouvellement à Lyon, par Jacques Moderne, dict Grand-Jacques, demourant en rue Mercière, près Nostre-Dame-de-Consort, 1 voloblong, goth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Indication. — 1515. — Ballade double sur la victoire obtenue<br>contre les Suisses par François, roy de France, premier de<br>ce nom, en la campaigne près Marignan, au moys de sep-<br>tembre mil cinq cent quinze; par Guillaume Bude, domes-<br>tique serviteur de François I'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Catalogue de feu M. de La Vallière, t. 11, page \$29,<br>n° 3022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Sur ce manuscrit, le rédacteur du catalogue a fait la note suivante : « Manuscrit sur vélin, du xvi' siècle, contenant 24 seuillets li est écrit en bâtards brisés, à longues lignes, et enrichi de lettres capitales peintes en or et en couleurs. Cette hallade, dont les vers sont de dix syllabes, sans alternatives de rimes masculines et séminines, est précédée d'une longue lettre de Budé à.François I'. et datée de l'an 1529, dans laquelle il parle d'une maladie grave qu'il a eue et qu'il attribue à une étude longue et pénible. Cette maladie l'empêcha de célébrer plus tôt la défaite des Suisses près de Marignau. Une épitre en vers du même auteur termine cette même pièce, que nous ne croyons pas avoir été imprimée. » |    |
| 1521. — Six chansons sur le siège de Mézières; éloge du chevailer Bayard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76 |
| Recueil imprimé de la Bibl. r., n° Y. 4457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1521. — Chanson sur les Flamands, Henouyers et Rarbansons. sur le chant : A vous, belles, je me complains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Recueli de la Bibl. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 1521. — Trois chansons sur la prise de Hesdin 80, 81,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 |
| Recueil imprimé de la Bibl. r., n° Y. 4457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1524. — Chanson sur les Prolonotaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 |
| Brantôme, Vie des Capitaines et hommes illustres,<br>Discours xxvlij. M. de Lescun, t. 11, p. 144 des OEuvres<br>complètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1525. — Cinq chansons sur la batal·le de Pavie et sur la captivité de François I <sup>er</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| o La Chanson nouvelle faicte par les Aventuriers estans à la journée de Pavie du noble roy de France, sur le chant : Gentil fleur de noblesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 |
| Fleur des chansons, p. xxxiij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

| 2" Autre, sur le meme sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fleur des chansons, p. iv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3° Autre sur le même sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90  |
| Rey, Histoire de la captivité de François I <sup>re</sup> , p. 53.                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 4° Chanson satirique sur le même sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92  |
| Chansonnier Maurepas, manuscrit ; t. 1, p. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 5° Chanson nouvelle faicte et composée par le roy nostre sire<br>François premier de ce nom , luy estant à Madrige, en Es-<br>paigne                                                                                                                                                                                          | 94  |
| Fleur des chansons, p. vj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1524. — Chanson sur la tentative faite par le connétable de Bourbon pour s'emparer de Marsellle                                                                                                                                                                                                                               | 96  |
| Chansonnier Maurepas, manuscrit, t. 1, p. 11.—Brantôme, Capitaines françois, Discours sur l'admiral de Brion, t. 11, p. 279 des OEuvres complètes.                                                                                                                                                                            |     |
| 1525. — La chanson de la deffaicte des Luthériens faicte par le noble duc de Lorraine et ses frères, avec l'ayde de leurs amys François et Guerdoys; sur le chant : O bons Françoys loyaux el preux.                                                                                                                          | 97  |
| Fleur des chansons, f° xLix, r°.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1527. — Chanson sur le siège de Rome par le connétable de Bourbon et sur sa mort                                                                                                                                                                                                                                              | 99  |
| Fleur des chansons, f' xvij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Fragment d'une autre chanson sur le même sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103 |
| Brantôme, Capitaines illus:res étrangers, t. 1 des OEuvres complètes, p. 170.                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Indication. — 1527. — Les Regrets, avec la chanson de mes-<br>sire Charles de Bourbon.                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Cette pièce est indiquée comme la seconde d'un Re-<br>cueil de pièces in-8° goth., en maroquin rouge, vendu<br>chez ie duc de La Vallière, et inscrite à son catalogue<br>sous le n° 2975 (Catalogue des livres de la bibliothèque<br>de seu M ie duc de La Vallière, par G. De Bure. 1783,<br>3 vol., in-8°, t. 11, p. 317.) |     |
| 1535. — Chanson faicle sur le triumphe que les Diepois ont faict sur la mer; et se chante sur le chant de Marceille la jolye                                                                                                                                                                                                  |     |
| Chansons nouvellement composées sur divers chants tant de musique que de rustique; nouvellement imprimées. Paris, Bonfons, 1548. In-8° goth. — Vaux-de-vire d'Olivier Basselln, etc., par Louis Du Bois, in-8°, 1821, p. 201.                                                                                                 |     |

| guignons; se chante sur le chant: Beuvons d'autant, ayons le cueur joyeulx                                                                                 | 105  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Desnoyers, Bulletin de la Société de l'hist. de France,<br>t. 1, p. 270 des Documents.                                                                     |      |
| 1536. — Chanson de Péronne, campagne de Picardie, sur le chant : N'oseroit-on dire, etc                                                                    | 107  |
| Desnoyers, Bulletin de la Société de l'hist. de France,<br>t, 1, p. 271 des Documents.                                                                     |      |
| 1536. — Guerre de Picardie et siége de Péronne par les Impériaux                                                                                           | 110  |
| Desnoyers, Bulletin de la Société de l'hist. de France,<br>t. 1, p. 272 des Documents.                                                                     |      |
| 1536. — Triollet pour la Péronelle                                                                                                                         | 112  |
| Recueil manuscrit de Maurepas, t. 1, p. 25.                                                                                                                |      |
| 1536. — Chanson populaire sur la maîtresse de François, dau-<br>phin, fils du roi, mort empoisonné le 12 août 1536                                         | 112  |
| Brantôme, Capitaines et hommes illustres de la France,<br>t., 1, p. 259; t. 11, p. 69, des Œuvres complètes.                                               |      |
| 1537. — Chanson du Retour de la campagne de Piémont, sur les faicts de la guerre de delà les monts; sur le chant : O maistre Antoine de Beautieu, etc      | 114  |
| Desnoyers, Bulletin de la Société de l'hist. de France,<br>t. 1, p. 273 des Documents.                                                                     |      |
| 1537. — Chanson sur le mariage de Madeleine, troisième fille de François 1er, avec Jacques Stuart, roi d'Écosse                                            | 116  |
| Recueil de toutes les sortes de Chansons, etc. 1555,<br>f° sign. D 5.                                                                                      |      |
| 1530. — Estat de la noblesse tant du roy que de l'empereur, en Provence; sur le chant : Tant il m'ennuye de m'amys que ne la voye, etc                     | 118  |
| Desnoyers, Bulletin de la Société de l'hist. de France,<br>t. 1, p. 274 des Documents.                                                                     |      |
| 1530. — Réception et parlement du roy et l'empereur à Alguemorte, en Provence; et se chante sur le chant : Quant je partismes de Guyse, par un lundi matin |      |
| Bulletin de la Société de l'histoire de France, t. 1, p. 275 des Documents.                                                                                |      |
| 1538. — Accords entre le roy et l'empereur ; et se chante sur le chant : Quand me souvient de la poulaille                                                 | 1 32 |
| Desnoyers, Bulletin de la Société de l'hist. de France,<br>t. 1. p. 277 des Documents.                                                                     |      |

| ville de Gand et son passage à travers la France; se chante<br>sur le chant : Las! que dit-on en France de M. de Bour-<br>bon                                                                                                                              | 124 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Desnoyers, Bulletin de la Société de l'hist. de France,<br>t. 1, p. 178 des Documents.                                                                                                                                                                     |     |
| 1540. — Chanson nouvelle de DA Robis, sur le chant : Si j'a- rois faici                                                                                                                                                                                    | 176 |
| Chanson nouvelle des Galloys et Provençaulx qui sont partis<br>de devant la ville de Rouen, qui se chante sur le chant de:<br>ET DA RONS                                                                                                                   | 136 |
| Chansons nouvellement composées sur divers chants tant de musique que de rustique; nouvellement imprimées. Paris, 1548. — Vaux-de-Vire, publiés par L. Du Bols, p. 199 et 203.                                                                             |     |
| 1542. — Prophétie des abus des prestres, moines et rasez; sur le chant de Letabundus                                                                                                                                                                       | 130 |
| Voir au sujet de cette chauson la troisième Notice, p. 236. — P° D 2 v° des Chausons démonstrantes les erreurs et ahuz du temps présent., s. d. In-8°, 1549. Cité par F. Wolf, p. 441 de Uber die Lais, Sequezeu und Leiche, etc. Heidelberg, 1841, in-8°. |     |
| 1542. — Chanson intitulée Nunc dimitifits des Anglois, rela-<br>tive à la rupture entre François 1 et Henry VIII                                                                                                                                           | 132 |
| Recueil de pières imprimées de la Mbl. r., n° Y. 4457.                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1543. — S'ensuyt la Rencontre et desconfiture des Hennoyers, faicte entre Saint-Pol et Béthune :                                                                                                                                                           |     |
| Et à la journée de Fin<br>Falcte des Hennoyers,<br>Par nos gens mis à fin<br>Et moult fort anoyez.                                                                                                                                                         |     |
| Avec la summation d'Arras; et se chante sur le chant : Hé-<br>las! je l'ai perdue celle que j'aimais tant, On les vend à<br>Paris, en la rue Neufve Nostre-Dame, à l'enseigne de l'Escu<br>de France                                                       | 138 |
| Recuell de pièces imprimées, Bibl, r., Y, 4457.                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1544. — Les Regrets de Picardie et de Tournay, à xxix couplets                                                                                                                                                                                             | 140 |
| Reoueil de pièces imprimées, Bibl. r., Y, 4457.                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1544. — Le prince d'Orange                                                                                                                                                                                                                                 | 149 |
| Desnoyers, Bulletin de la Société de l'Aist. de France,<br>t. 1, p. 219 des Documents.                                                                                                                                                                     |     |
| 1544. — Chanson appelée le Ciel, sur les dames de la cour de<br>François I <sup>er</sup> ; eile se chante sur i'air du Curé de Creteil                                                                                                                     | 151 |
| Chansonnier Maurepas, manuscrit, t. 1, p. 33.                                                                                                                                                                                                              |     |

Indication. — 1548. — Chanson nouvelle sur la mort de monsieur d'Enghien; et se chante: Plarez France, aussi la Picardie.

Page 155 du Recueil des plus belles chansons de ce temps, mis en trois parties, Lyon, 1559. In-18.

## RÈGNES

٢

### DE HENRI II ET DE FRANÇOIS II.

1547 à 1560.

| 1547. — Chanson sur Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes, maîtresse favorite de François I                                                                                  | 182 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Recueil manuscrit de chansons, faisant partie du ca-<br>binet de M. Jérôme Pichon. (Yoyez la seconde Notice,<br>p. 157 de ce volume.)                                       |     |
| 1547. — Chanson nouveile faicte et composée d'un tourney qui fut faict à Blois par le rey et les princes de la court, sur le chant: Oyez tous, amoureux par amour           | 184 |
| F° 5 du Recueil de toutes sortes de chansons nou-<br>velles, etc. Lyon, 1555.                                                                                               |     |
| 1547. — Chanson nouvelle du combat fait à la cour, sur le chant : Si je l'ai dit. (Duel de Jarnac et de la Chasteigneraye)                                                  | 187 |
| F° sign. G, v, 1, 2, du Recueil de toutes les sertes de chansons, 1555. — Pag 89 du Recueil des plus belles eliansons de ce temps, mis en trois parties. Lyon, 1559, in-18. |     |
| 1549 Chanson sur la prise de Boulogne                                                                                                                                       | 189 |
| Chansonnier Maurepas, manuscrit, t. 1, p. 63.                                                                                                                               |     |
| Indication. — 1552. — Chanson nouvelle de la guerre, sur le chant : Hon, hon, ma mailette. Hon, hon, ma mallette, mon bourdon.                                              |     |
| Hon, hou, Barbanson,                                                                                                                                                        |     |

Hon, hou, Barbanson, Et la reine de Hongrie.

Page 111 du Rocueil des plus belles chansons de ce temps, mis en trois parties. Lyon, 1559, in-18. 1552. — Chanson nouvelle des victoires du roy sur les frontières du Liége, sur le chant : O noble roy d'Escosse!

> Monsieur ie connestable Et monsieur de Chastillon Qui faisoyent l'avant-garde, Sont partis de Trespont Pour aller à Giayion, Avec gens d'ordonnance Qui de guerre et d'assaut En sçavent bien l'usance.

Page 161 du Recueil des plus belles chansons de ce temps, mis en trois parties. Lyon, 1559, in-18.

Page sign., fo v2 du Recueil de toutes les sortes de chansons, etc., 1555.

1552.—Autre chanson faicte sur le département du camp de l'Empereur de devant la ville de Metz, et des grands prouesses des nobles Françoys dedans ladicte ville, sur le chant:

Que peuli-on dire en France du camp de Luxembourg..... 194

Pag. sign. F 5. du Recueil de toutes les sortes de chansons, etc., 1555. — Page 103 du Recueil des plus belles chansons de ce temps, mis en trois parties. Lyon, 1559, in-18.

Pag. sign. K 2 v° du Recueil de toutes les sortes de chansons, etc., 1555.

F°sign. K v² du Rec. de toutes sortes de chansons, etc. 1555.—P. 98 du Recueil des plus belles chansons de ce temps, mis en trois parties. Lyon, 1559, in-18.

Indication. — 1552. — Chanson nouvelle faicte et composée de la rendition de Metz, et se chante sur le chant de Landreci-lu-jolic.

Recuell des plus belles chansons de ce temps, mis en trois parties, 1559.

Chanson sur la bataille de Renty...... 203
Chansonnier de Maurepas, manuscrit, t. 1, p. 91.

Indication. — 1554. -- Chanson nouvelle de la deffaicle des Bourguignons devant Renty, sur : Un mardy de devant la Tou sainct est arrivé en Germanic.

Pag. 116 du Recueii des plus beiles chansons de ce temps, mis en trois parties. 1559. Les Regretz et complaincte de la royne de Hongrie, avec la desfaicte des Bourguignons devant Renty, sur le chant de la Nonnette.

Pag. 118 du même Recueil.

1556. — Deux chansons sur les amours de M. de Montmorency et de mademoiseile de Pienne...... 204, 205

Recueil et esliste de plusieurs belles chansons, etc., 1576. - F° 153 et 164.

1558. — Chanson sur les amours du prince de Condé et de la helle Limeuil, fille d'honneur de la reine Catherine de Médicis...... 207

Récréations historiques de Dreux de Radier, tom. 1, pag. 250.

1558. — Chanson nouvelle du mariage de M. le dauphin et de la royne d'Ecosse, sur le chant des Bouffons ..... 208

F° 139 du Recueil des plus belles chansons de ce temps, mis en trois parties. 1559.

Indication. —Autre chanson dudit mariage de M. le dauphin. sur le chant : Tremblez, haute Boulogne.

Pag. 142 du même Recueil.

1559. — Chanson nouvelle sur les regretz du trespas de la royne Alienor.

Pag. 144 du même Recueil.

1558. — Chanson nouvelle de la prinse de la ville de Calais, faicte sur le chant : Il estoit un gris moine...... 211

Pag. 150 du même Recueil.

Indication. — Regrets des Anglois, sur le chant : Si j'avois faict amye à mon vouloir.

Pag. 159 du même Recuell.

Autre chanson, sur le même sujet.

Pag. 161 du même Recueil.

- Chanson à Dieu après la prinse de Calais, sur le chant : Mariembourg, ville plaisante.
- 1558. Autre chanson nouvelle de la prinse de Thionville, Calais et Guines, sur les faiciz victorieux de M. le duc de Guise, sur un chant nouveau qui resemble le combat de Gernas. (Duel de Jarnac et La Chasteigneraye. Voir plus haut, pag. 187.)

Pag. 157 du même Recuell.

1558. — Chanson nouvelle de la prinse de Thionville, sur le chant de la Nonnette.

Pag. 131 du même Recueil.

| Autre chanson nouvelle de la victoire des François en la prinse de Thienville, sur le chant: Une m'avoit promis, etc.                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pag. 133 du même Recuell.                                                                                                                                                            |
| 1558. — Chanson nouvelle sur l'assaut de la prinse de Guines, sur le chant : Tremblez, haulte Bourgogne.                                                                             |
| Pag. 153 du même Recueil.                                                                                                                                                            |
| 1558. — Chanson nouvelle sur la prinse de Guines, sur le chant : Laissés la verde couleur.                                                                                           |
| Pag. 157 du même Recuell.                                                                                                                                                            |
| 1559. — Autre chanson nouvelle d'un soldat de Poyctiers (sur<br>le slége de cette ville).                                                                                            |
| F° 49 v° du Printemps des chansons nouvelles, etc.<br>Lyon, 1585, in-32.                                                                                                             |
| 1559. — Chanson sur le malheur de Montgomery, qui dans<br>un tournoi donna la mort au rol de France Henri II, inti-<br>tulée: Chanson nouvelle, sur le chant du capitaine Lorge. 214 |
| F° 40 r° du premier Recueil de toutes les chansons nouvelles, etc. Troyes, 1590, in-32.                                                                                              |
| 1559. — Chanson nouvelle sur la remonstrance faicte au roy par monseigneur le duc de Guyse, sur le chant : Fuette, mon Dieu, etc                                                     |
| F° 13 du même Recueil,                                                                                                                                                               |
| 1560. — Chanson de Marie Stuart sur la mort de François II. 225                                                                                                                      |
| Brantôme, Dames illustres (Marie Stuart), t. v, p. 88 de l'édit. in-8°.                                                                                                              |
| Chanson sur le deuil de Marie Stuart 228                                                                                                                                             |
| Brantôme , t. v, p. 85.                                                                                                                                                              |
| 1560 à 1566. — Chanson du poète Chastellard sur ses amours<br>avec la reine Marie Stuard d'Ecosse                                                                                    |
| Additions aux Mémoires de Castelnaud par Lelabou-<br>reur. — T. 1, p. 549,                                                                                                           |
| 1563. — Chanson adressée à la maréchale de Saint-André sur son amour pour le prince de Condé, par du Bellay 232                                                                      |
| OEuvres françoises de Joachin du Bellay, f° 31 r°.<br>Dreux de Radier, Mémoires historiques sur les reines<br>et régentes de France, L. IV, p. 283.                                  |

# REGNES

# DE CHARLES IX, DE HENRI II ET DE HENRI IV.

1560 à 1600.

| 1561. — Chanson satyrique sur le colloque de Poissy, com-<br>posée par Lancelot Carles, évêque du Riez, continuée par<br>Ronsard et Baïf                                                                                                                                                  | 262 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chansonnier Maurepas, manuscrit, t. 1, p. 115.                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Indication. — 1561. — Complainte et chanson de la grande Paillarde babylonienne de Rome, sur le chant de Pienne. Plus une déploration des cardinaux, évêques, et toute leur compagnie pour leur mère la Messe, avec l'accord fait à Poissy sur le point de la cène.                       |     |
| Catalogue La Vallière, t. 11, p. 367, nº 3198.                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| On trouve aussi sous le numéro précédent : Babylone,<br>on la ruine de la grande cité, et du règne tyrannique<br>de la grande Paillarde babylonienne, par L. Palercée,<br>1563, complainte.                                                                                               |     |
| 1562 Chanson nouvelle contenant la forme et manière de dire la messe, sur le chant : Hari l'asne, hari bouriquet                                                                                                                                                                          | 266 |
| Copié sur l'original , pièce in-s° de quatre feuillets ,<br>faisant partie du cabinet de M. Auguste Veinant.                                                                                                                                                                              |     |
| 1562. — Chanson à la louange de M. de Guyse, et du discours fait à Vassy, sur le chant : Nous avons un nouveau roi, trèsbeau par excellence                                                                                                                                               | 269 |
| F° 20 du Recueil de plusieurs belies chansons apiri-<br>tuelles, faictes et composées contre les rebeiles et per-<br>turbateurs du repos et tranquillité de ce royaulme de<br>France, etc., par Christofte de Bourdeaux.—Voyez plus<br>loin dans la Bibliographie des Recueils, le n° 13. |     |
| 1562. — Chanson du Franc Archer                                                                                                                                                                                                                                                           | 272 |
| Chansonnier manuscrit de Maurepas t. I, p. 121.                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Deux autres chansons des Corporaux 275 et                                                                                                                                                                                                                                                 | 278 |
| Même Recuell, p. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

Indication. — 1562. — Ode hystoriale de la batalile de Sainct-Gilfe, sur le chant du pseaume 81. Chantons gayement.

Lyon, 1553, pièce in-8° de quatre feuillets.

Deux chansons spirituelles, l'une du siècle d'or avenu tant désiré, l'autre de l'assistance que Dieu a faite à son église; avec quelques dizains et huitains chrétiens; par les protestants de l'Evanglie de Nostre-Seigneur Jésus Christ, à la louange de monseigneur de Bourbon, prince de Condé.

Lyon, 1562, in-s°, pièce de huit fcuillets.

1563.— Advertissement à MM. du Puy, touchant l'idolâtrie qu'ils commettent envers l'idole de leur Nostre-Dame, sur le chant du pseaume 40. — Avec une chanson spirituelle à la louange de la paix, sur le même chant. — Plus un écho qui déclaire par ses responses la source des troubles de France et l'effet de la guerre.

A Lyon, 1563, pièce de huit seullets.

1563.— Echo parlant à la Paix, avec une ode des princes et seigneurs fidèles de France.

Cité par M. Leber, p. 75 de l'Etat réel de la presse.

Chansonnier manuscrit de Maurepas, t. 1, p. 143; imprimé en partie par M. Leber, p. 80 de l'Etat réel de la presse, etc.

1566. — Chanson sur Louis I<sup>er</sup> de Bourbon: Bourbon, dormez.

Chansonnier manuscrit de Maurepas, t. 1, p. 147. — Couplet cité par M. Leber, p. 82 de l'Etat réel de la presse. — Voyez aussi, dans la Bibliographie des Recueils, le n° 13 des Recueils sans date, les pièces 48, 49.

Chansonnier manuscrit de Maurepas, t. 1, p. 149, cité en partie par M. Leber, pag 82 de l'Elat réet de la presse.— Voyez, dans la Bibliographie des Recueils de chansons, le numéro 13 des Recueils sans date, les chansons numéros 4 et 6.

- 1566.— Le Convoi du duc de Guise, romance populaire.... 287

  T. III, pag. 247 des Pièces intéressantes et peu connues pour servir à l'histoire, etc. 1785, in-12.

Deux couplets cités par M. Leber, p. 86, de l'*Etat réel de la presse*. — La chanson entière est dans le manuscrit Maurepas, t. 1, p. 155.

| sur la mort du prince de Condé                                                                                                                                                                                                                               | 290 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Brantôme, Vie des hommes illustres et ca, itaines françois (le prince de Condé), t. 111, p. 227 des OEuvres complètes.                                                                                                                                       |     |
| 1568. — La chanson de Vive le Roy                                                                                                                                                                                                                            | 291 |
| Leber, Etat réel de la presse, p. 37.                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1569.—Complainte de madame la princesse de Condé contre les huguenots, sur le chant du Soldat de Poitiers                                                                                                                                                    | 291 |
| P. 29 du Nouveau Vergier florissant des belles chan-<br>sons nouvelles. Lyon, B. Rigaud, s. d., in-32.                                                                                                                                                       |     |
| Indication. — 1569. — Chanson nouvelle sur le siège mis devant Poitiers, en patois poitevin.                                                                                                                                                                 |     |
| Chansonn. Maurepas, t. 1, p. 199, d'après la Gente Poi-<br>tevinerie, 1595, in-12. — Leber, État réel de la presse,<br>p. 87. — Quelques couplets cités.                                                                                                     | ٠   |
| 1566. — Marcel, prévost des marchands                                                                                                                                                                                                                        | 294 |
| Chansonnier de Maurepas. manuscrit, t. 1, p. 171. — Desnoyers, Bulletin de la Société de l'histoire de France, t. 1, p. 165 des documents. — Leber, Etat réel de la presse, p. 83.                                                                           |     |
| Indication. — 1570. — Comparaison du soleil et du roi Charles IX, récitée, par deux joueurs de lyre, aux mascarades de Fontainebleau, chanson de P. de Ronsard.                                                                                              |     |
| OEuvres de Ronsard, in-f°, p. 763.                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 1570.—Chanson nouvelle des triomphes et magnificences faictes au mariage du roy et de madame Isabelle d'Autriche, en la ville de Mésières; et se chante sur le chant de : Bourbon, dormez; ou : Tremble, pauvre Verdun                                       | 299 |
| Chansonnier Maurepas, manuscrit, t. 1, p. 223.                                                                                                                                                                                                               |     |
| 1572. — Chanson contre les Huguenots sous Charles IX, peu avant la Saint-Barthélemy                                                                                                                                                                          | 304 |
| Desnoyers, Bulleiin de la Société de l'hist. de France,<br>t. 1.                                                                                                                                                                                             |     |
| Pour d'autres chansons contre les auguenots, voyez, dans<br>la Bibliographie des Recueils, le numéro 15 des Recueils<br>sans date, les pièces 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19,<br>20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 61, 62, 65. | •   |
| Indications. — Chanson à l'encontre des Huguenots, avec<br>une chanson des magnificences qui ont été faites à Paris<br>au mariage du roi de Navarre et de madame Marguerite.<br>Lyon, in-8°.                                                                 |     |
| Brunet, Nouvelles Recherches bibliographiques, etc.,                                                                                                                                                                                                         |     |

Chant de la Victoire obtenue par le roy à l'encontre des rebelles. In-4°.

Bibl. royale, Recueil imprimé, L. V. 959, nº 11.

F° 70 du Sommaire de tous les mecuells de chausons, etc. Lyon, Benoist-Rigaud, in-18.

Indication. — Chanson nouvelle contre les mutins et rebelles de La Rocheile, Montauban, et plusieurs autres; sur le chant Les enfants de Picardie ont amené la guese de boire d'aulant.

Chanson 65 da Recueil de Christoffe de Bourdeaux. Elle commençait ainsi :

Tremble, tremble, La Rochelle!

Autre chanson sur le même sujet, qui commençait par ces mots:

Traitres de La Rochelle.

Voyez plus bas la seconde chanson sur le siège de La Charité. — Année 1577.

F° 45 v° de le Bosier des Chansons nouvelles, etc. 1550, Lyon, in 3 . — F° 48 v° de la Fleur des Chansons, p. 133 de la réimpression de Techener.

F° 30 v° du Nouveau Vergier fiorissant des beiles chansons, etc. Lyon, s. d., in-32.

F° 30 du Nouvéau Vergier florissant des belles chansons. Lyon, s. d., in-32.

Indication.—1574. — Chanson nouvelle faicte contre ceux de Livron, sur le chant : ils sont sortis de Nismes cinq ceus.

Page 10 du Joyeux Bouquet des belles chansons, etc. Lyon. 1583, in-32. — Page 95 du Cabinet des plus belles chansons, etc. Lyon, 1592.

1577. — Chanson nouvelle du pillage et surprinse de la ville d'Anvers la ct par les Espagnois, sur le chant de Nismes. 321

F° 33 v° de le Rosier des chansons nouvelles, etc. 1580, in-32. — F° 38 v° de la Fleur des chansons, p. 103 de la réimpression Techener.

| Indication.—1576.— Les vertus et proprietez des mignons,<br>poème en 15 couplets cité par L'Estoile dans le Journal de<br>Henri III.                                                                          | •            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Registre-journal de Henri III, publié par MM. Cham-<br>politon-Figeac et Aimé Champoliton.—Dans la Collec-<br>lection des mémoires relatifs à l'histoire de France de<br>M. Michaud. — 2° série, t. 1, p. 74. |              |
| Autres pièces de vers contre les mignons.                                                                                                                                                                     |              |
| Pages 98, 99, 107 du même ouvrage.                                                                                                                                                                            |              |
| 1577. — Chanson nouveile du Discours de l'ordonnance du roy sur le faict de la police générale de son royaume, sur le chant du Soldat de Poictiers                                                            | 324          |
| F° 3 v° de la Fleur des chansons, p. 6 de la réimpres-<br>sion Techener.                                                                                                                                      |              |
| 1577.— Coq-à-l'asne de Sanserre et de La Charlté                                                                                                                                                              | <b>3</b> 28  |
| F° 73 v° du Sommaire de tous les recueils de chan-<br>sons, etc. Benoist-Rigaud, in-18.                                                                                                                       |              |
| 1577.—Chanson nouvelle du Slège de La Charité, et se chante sur le chant : Traistres de La Rochelle                                                                                                           | 333          |
| F° 31 r° de le Rosier des chansons nouvelles, etc. 1580,<br>Lyon, in-18. — F° 37 de la Fleur des chansons nouvel-<br>les, P. 98 de la réimpression Techener.                                                  | •            |
| 1577.— Chanson nouvelle de la Prise de La Charité, sur le chant: Demes d'honneur, je vous prie                                                                                                                | 3 <b>3</b> 6 |
| F° 1 r° de le Rosier des chansons nouvelles, tant<br>de Pamour que de la guerre, contenant, etc. 1580,<br>Lyon, in 32. — F° 7 v° de la Fleur des chansons. P. 17<br>de la réimpression Techener. F° 55 v°.    |              |
| Chan on nouvelle de la Prinse de La Charité rendue en l'o-<br>beyssance du roy nostre sire, et se chante sur le chant :<br>Quand j'estoye libre                                                               | <b>339</b>   |
| F° 57 r° de la Fleur des chansons.                                                                                                                                                                            |              |
| Indication. — 1577. — Chanson nouvelle de la complaincle qu'ont faict les habitants de La Charité sur la prise de la dicte ville, sur le chant : Tremblez, pauvre Verdun.                                     |              |
| P. 46 du Joyeux Bouquet des belles chansons, etc.<br>Lyon, 1583, in-32. — P. 119 du Cabinet des plus belles<br>chaqsons. Lyon, 1592, in-32.                                                                   |              |
| Vers 1578. — Chanson de Sommière                                                                                                                                                                              | 342          |
| F° 5 v° de la Fleur des chansons. Page 12 de la réim-<br>pression Techener.                                                                                                                                   |              |

| la ville d'Yssolre en Auvergne: ensemble l'assaut qui fust donné le Dimanche dix-neusseme jour de juin; sur le chant de Sommières                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F° 10 r° de le Rosier des chansons nouvelles, etc. 1580,<br>Lyon, ln-18. — F° 15 v° de la Fleur des chansons. P. 40<br>de la réimpression Techener.                                                                         |     |
| 1577. — Chanson nouvelle, comme le Merle s'est rendu au roy et à monsieur son frère; et lui rend les villes et les chasteaux qu'il tenoit, et promet tenir le pays de l'Auvergne en paix : sur le chant de Lu Rochelle, etc |     |
| F° 7 v° de le Rosier des chansons, etc. 1580, Lyon, in-<br>32.—F° 13 v° de la Fleur des chansons. P. 34 de la réim-<br>pression Techener.                                                                                   |     |
| 1577. — Chanson nouvelle du Siège et prinse de la ville d'Yssoire en Auvergne; et se chante sur le chant : L'autre jour je m'en alloye mon chemin droit à Noyon, etc                                                        | 353 |
| F° 3 v° de le Rosler des chansons, etc. 1580, Lyon, in-<br>32. — F° 9 de la Fleur des chansons, etc. P. 22 de la<br>réimpression Techener.                                                                                  |     |
| Chanson nouvelle des Regrets et lamentations des dames de la ville d'Yssoire, sur le chant : Dames d'honneur, je vous prie à mains joincles, etc                                                                            | 357 |
| F° 6 r° du même Recueil. — F° 11 v° de la Fleur des<br>chansons, p. 29 de la réimpression Techener.                                                                                                                         |     |
| 1578. — Chanson nouvelle de l'entrée du grand-duc François.<br>fils de France, frère unique du roy, faicte à Angiers, le 13°<br>jour d'avril 1578, par F. C. Angevin, sur le chant: Le ciel qui<br>fut large donneur        | 360 |
| F° 2 du Printemps des chansons nouvelles. Lyon, 1583, in-32.                                                                                                                                                                |     |
| 1578. — Chanson nouvelle desdiée à la noblesse et gendarme-<br>rie de France, touchant le bon vouloir et affection qu'ils<br>ont à faire service à Dieu et au roy; sur le chant de la Fille<br>de Dieppe.                   |     |
| F° 37 r° de le Rosier des chapsons nouvelles, 1580,<br>Lyon, in-32. — F° 42 y° de la Fleur des chapsons nou-<br>velles.                                                                                                     |     |
| 1594, 1578. — Chanson nouvelle sur la resjouissance de la paix, et se chante sur le chant de Frère Grisard                                                                                                                  | 367 |
| F° 60 v° de la Fieur des chansons.—P. 167 de la réim-<br>pression Techener.                                                                                                                                                 |     |
| 1578. — S'ensulvent les adieux de la misérable guerre civile Ladvenue en ce royaume de France                                                                                                                               | 370 |
| F° 48 v° de le Rosler des chansons nouvelles, etc.<br>1580, Lyon, in-32. — F° 50 v° de la Fleur des chansons.<br>P, 139 de la réimpression.                                                                                 |     |

| 1578. — Complaincte de très-haute et excellente damc Elisa-<br>beth d'Austriche, sur la mort de Madame, fille unique d'elle<br>et du feu roy Charies, sur le chant de La Parque, etc                                             | 375 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F° 5 v° du Printemps des chansons nouvelles , etc.<br>Lyon, 1583, in-32.                                                                                                                                                         |     |
| Chanson contenant les regrets des princesses et dames de la court sur le decez de très-illustre princesse, Madame, fille unique de feu roy Charles; sur le chant de Dames d'honneur, je vous prie                                | 379 |
| F° 8 du même Recueil.                                                                                                                                                                                                            |     |
| Chant de resjouyssance sur la devise héroïque et entrée de monseigneur à Angers, chantée en musique à l'arc-triomphal de dessus le pont, le 13 avril 1578; et se chante sur le chant : Quand ce beau printemps je voy            | 383 |
| F° 4 du même Recueil.                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1579.—Chanson de la prise du Chasteau Double en Dauphiné,<br>au mois de mars 1579; sur le chant : Petit rossignolet sau-<br>vage                                                                                                 | 385 |
| F° 79 r° de la Fleur des chansons. — P. 220 de la réim-<br>pression Techener.                                                                                                                                                    |     |
| Indication. — Autre chanson sur le même sujet.                                                                                                                                                                                   |     |
| P. 30 du Joyeux Bouquet des chansons. Lyon , 1543 .<br>in-32. — Page 110 du Cabinet des plus belies chansons.<br>Lyon , 1592.                                                                                                    |     |
| 157'. — Chanson nouvelle de la Ville de la Mure, composée par un seigneur qui estoit au siège et prise d'icelle; et se chante sur le chant de la Ligue                                                                           |     |
| P. 14 du Joyeux Bouquet des belles chansons. Lyon, 1583, in-32. — P. 2 du Nouveau Vergier florissant des belles chansons nouveiles. Lyon. Benoist-Rigaud, s. d., in-32. — P. 99 du Cabinet des plus belles chansons. Lyon, 1592. |     |
| 1582. — Les Vaillantises et chevaleureux faicts d'armes que fait monsieur le duc au pays de Flandres (François, duc de Guise), sur le chant de Sommière                                                                          | 392 |
| F° 40 r° du Printemps des chansons nouvelles, etc.<br>Lyon, 1583, in-32.                                                                                                                                                         |     |
| 1583. — Chanson nouvelle d'Anvers, sur le chant : La Parque si terrible                                                                                                                                                          |     |
| P. 21 du Cabinet des plus belles chansons nouvelles.<br>Lyon, 1592.                                                                                                                                                              |     |
| 1587. — Chanson sur le siège de Sarlat, en novembre 1587, attaqué par le vicomte de Turcnne, et délendu par le baron de Sailignac.                                                                                               |     |
| Chansonnier manuscrit de Maurepas, t. 1, p. 249.                                                                                                                                                                                 |     |

| 1587.—Chanson nouvelle de la victoire obtenue par monsei-<br>gneur le duc de Guise à l'encontre des Reistres, avec le<br>nombre des morts; et se chante sur le chant : Las! que dict-<br>on en France? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F' 15 v° du premier Recueil de toutes les chansons<br>nouvelles, etc. Troyes, 1590, in-32.                                                                                                             |
| Chanson nouvelle sur le testament des Reistres et hérétiques, là où ils ont esté at!rapez en la Beauce, sur le chant : N'est-elle pas jolie, m'umie?                                                   |
| F° 19 du même Recueil.                                                                                                                                                                                 |
| Chanson nouvelle et cymetière des Reistres, sur le chant : J'aime m'amie, etc                                                                                                                          |
| F. 21 du même Recueil.                                                                                                                                                                                 |
| Chanson nouvelle sur la dessatte des Reistres, sur le chant de la victoire obtenue par les Espagnols                                                                                                   |
| F° 94 v° du même Recueil.                                                                                                                                                                              |
| Chansons nouvelles de deux compaignons Reistres qui en-<br>toyent venus en France en espérance d'y bien piller; sur<br>le chant: Allongez la moy, ma mère, ma ceincture 420                            |
| F° 26 v° du même Recueil.                                                                                                                                                                              |
| Indicarion. — 1587. — Cantique chanté à la louange de monselgneur le duc de Guise sur la victoire qu'il à obtenue contre les reistres, sur le chant : Ur est venu le temps, etc.                       |
| F° 9 du même Recueil.                                                                                                                                                                                  |
| 1587. — Chanson et actions de graces pour les miraculeuses victoires obtenues contre les Huguenots, Reistres Allemands et Suysses, sur le chant : Laissez la verde couleur, etc 423                    |
| F° 28 v° du même Recueil.                                                                                                                                                                              |
| Chanson nouvelle de la rencontre dernière, deffaicte des<br>Reistres, par monseigneur le duc de Gulse; sur le chant :<br>Plorez, pa wre Verd m                                                         |
| F' 11 du même Recucil.                                                                                                                                                                                 |
| Coq-à-l'asne fort joyeux et récréatif sur le temps qui court, sur le chant : En revenant de Genesve près le lac                                                                                        |
| P. 142 du Cabinet des plus belles chansons, etc. Lyon,<br>1592.                                                                                                                                        |
| Indication. — 1587. — Chanson nouvelle de l'armée des Reis-<br>tres, leur deffaicte, sur le chant : Où vas-iu , bergère? où<br>vas-ta, mon soucy?                                                      |
| P. 130 du Cahinet des plus belles chansons, Lyon, 1592.                                                                                                                                                |

| Cantique chanté par les soldats et peuple de France sur le département et acheminement du roy encontre les Huguenots, Reistres; et se chante sur un chant nouveau.                                                                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P. 134 du même Recueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1588.—Chanson sur la mort de monseigneur de Joyeuse, invi-<br>tant tous bons catholiques chrestiens à lamenter le trespas<br>d'unc si excellente colomne de la foy; sur un chant nouveau.                                                                                                                                                                            | 434 |
| F° 47 v° du premier Recueil de toutes les chansons<br>nouvelles, etc. Troyes, 1590, in-32.                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Cantique catholique narratif des pompes funèbres et ordre-<br>tenu au convoy de feu monseigneur le duc de Joyeuse, luy<br>vivant admiral de France, etc., lequel fut porté de l'église<br>Saint-Jacques du-Haut-l'as ès fauxbourgs Saint-Jacques, à<br>Paris, au monastère des Augustins, le mardy huicflème<br>jour de mars 1588; et se chante sur un chant nouveau |     |
| F° 50 r° du même Recueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1588. — Les Regretz et doiéances de madante de Joyeuse Sur le trespas de monseigneur le duc de Joyeuse; sur le chant : Las, ma mère, je ne puis                                                                                                                                                                                                                      |     |
| P. 127 du même Recueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1588.— Chanson sur le meurtre des deux frères François de<br>Guise et Claude de Lorraine aux états de Blois; chanson<br>nouvelle sur le chant : Escoutez-moi, à débile jeunesse                                                                                                                                                                                      |     |
| Recueil de chansons en faveur de la Ligue, Pièce n° 2.<br>Communiqué par M. A. Veinant.                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Voyez, dans la Bibliographie, chansonnier anonyme, n° 14,<br>l'indication de six autres chansons sur le même sujet.                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1588.—Le faux Musie descouvert du grand hypocrite de la France, contenant les faits mémorables par lui exercez envers les derniers temps                                                                                                                                                                                                                             |     |
| necuell de L'Estoile, fo IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Indication.— 1588. — Le vray Portraict d'un homme, lequel<br>s'est apparu à Henry de Valois dedans le chasteau de Bloys,<br>pièce de vers accompagnée d'une gravure.                                                                                                                                                                                                 |     |
| Recueil de L'Estoile, fo xiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1589. — Chanson nouvelle où est descrite la vertu et valeur des Lyonnais en la deffense de Pontoise, sur le chant : Estendu parmi les fleurs                                                                                                                                                                                                                         |     |

· Recueil de L'E«toile, f° xxv.

Recueil de L'Estoile, fo xxvij vo.

15:9. — Chanson pleine de resjouicsance, avec action de graces, sur la mort advenue à Henri de Valloys par un saint et très-digne de mémoire frère Jacques Clément, religieux du couvent des Jacopins de Paris, natif de Sorbonne, poussé du Saint-Esprit pour mettre les catholiques en liberté.

Recueil de L'Estolle, f' xx.

Recueil de chansons en faveur de la Ligue, communiqué par M. A. Veinant. — Recueil de L'Estolle (voir la notice, p. 256).

Indication. — Chauson nouvelle, sur la mort de Henri III, éloge de J. Clément; et se chante sur le chant : La Parque si terrible.

Elle commence ainsi:

O pauvre destinée De Henri de Valois.

Indication. — 1589. — Chanson pouvelle, la Mort du tyran Henri III, racontée par un ligueur; et se chante sur le chant : Tremblez, tremblez, Huguenots.

Elle commence ainsi :

Peuple dévôt de Paris.

Recueil de chans, en faveur de la Ligue, communiqué par M. A. Veinant (voir la Bibliographie des différents Recueils de chansons, numéros 13 et 14).

- - P. 9 du Recueil de plusieurs helles chansons, etc. Lyon, 1593, in-32.— Desnoyers, Bulletin de la Société de l'histoire de France, t. 1, p. 282 des Documents.
- - P. 18 du Recueil de plusieurs belles chansons, etc. Lyon, 1593, in-32.
- Indication. 1589. L'Adjournement fait à Henry de Valois pour assister aux estats tenus en enfer, dialogue en vers entre Henry de Valois et les esprits infernaux. Placard inference cette suscription : « A Paris, pour A. Du Breuii, avec permission et approbation des docteurs de la faculté de inéologie, MDLXXXIX.

Portefeuille de L'Estoile, fo xix.

| - 597                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chanson contre le duc de Mayeune, sur sa maladie.  Remarques sur la Satyre Menippée. Edit. de Ledu- chat, t. 11, p. 26.                                                               |
| 1590. — Chanson nouvelle à la louange du roy, sur le chant :  Pensez-vous que mon cœur soit sans amourette? 480  P. 31 du Recueil de plusieurs belies chansons, 1593.                 |
| 1590. — Chanson nouvelle du Biernois sur la prise de Drcux, sur le chant de Salisson Ortoillon                                                                                        |
| Indication. — Chanson de remonstrance au roy de Navarre,<br>sur le chant :                                                                                                            |
| Au fort! au fort! je ne suis pus tout seul<br>Qui vis en peine et en langueur.<br>Recueil de L'Estoile, f' xxv v°.                                                                    |
| — Stances sur la misère du siège de la ville de Paris, les Mari-<br>niers français aux ligueurs                                                                                       |
| Vers manuscrits de la main de l'Estolic au v° du feuillet xxix de son Recuell.                                                                                                        |
| 1590. — Chanson nouvelle sur la tyrannie de la Ligue, et se chante sur le chant: Les soldats de la Guetise, etc 486  P. 11 du Recueil de plusieurs belles chansons, etc. 1593, în-32. |
| 1590. — Chanson nouvelle de la Ligue, sur le chant : Lorsque, de ces soupirs plus doux                                                                                                |
| 1590. — Chanson nouvelle contre les Ligueurs rehelles à Sa<br>Majesté, sur le chant : O qu'il est oublieux, etc                                                                       |
| 1590. — Chanson nouvelle contre les Ligueurs, Espagnols qui ne veulent recognoistre le Roy. Et se chante sur le chaut : Le dix-huit septembre dernièrement passé, etc                 |
| 1590.—Complainte du Decez de la Ligue, sur le chant : Vueille, Seigneur, par ta grace, me préserver de malheur                                                                        |
| voyez, dans la Bibliographie, n° 13, des Recueils sans date,<br>l'Indication de plusieurs chansons sur la Ligue et en sa fa-<br>veur.                                                 |

| 1590. — Chanson nouvefie du Printemps retourné sur le temps qui court, et se chante sur le chant : Quand ce boan printemps je voy. j'apperçoy                                                                                                                                      | <b>:0</b> 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Recueil de plusieurs belies chansons nouvelles, fo 104.                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1596. — Chanson nouvelle sur la désolation de la France; et se chante sur le chant : Parere ville de Remolins 5                                                                                                                                                                    | <b>i12</b>  |
| Pag. 57 du même Recueil. Lyon, 1593, in-32.                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 1591.— Complainte sur les misères de la France, sur le chant:<br>Or voy-je bien qu'il saut vivre en survage.                                                                                                                                                                       |             |
| P. 33 du même Recueil, 1593, in-32.                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Chanson sur le même sujet. P. 39 du même Recueil.                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 1590. — Chanson nouvelle d'un Bon Soidat, vray et naturei françois, et se chante sur la chanson : En quel bois 5 P. 54 du même Recucil.                                                                                                                                            | 15          |
| 1590. — Chanson nouvelle du Siège de la ville de Breux, et se chante sur le chant : Las! que dit-on en France                                                                                                                                                                      | 17          |
| 1590. — Chanson nouvelle du Rencontre de l'armée du roy contre celle du duc du Mayenne; sur le chant : Ponioise, afin qu'à l'advenir, etc                                                                                                                                          | 21          |
| Pag. 51 du Recuell de plusieurs belles chansons. Lyon, 1593, in 32.                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1591.— Cantique faict à l'honneur de Dieu par Henry de nourbon, quatriesme de ce nom, très-chrestien roy de France et de Navarre, après la bataille obtenue sur les ligueurs en la plaine d'ivry, le 14 de mars 1591; sur le chant: Hélas! que me sert-il d'aimer si on ne m'aime? | 94          |
| P. 68 du même Recueil.                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 1591. — Chanson de la Miraculeuse Délivrance du duc de Guise                                                                                                                                                                                                                       | 27          |
| Recueil de L'Estoile, fo xxviii vo.                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1591. — Chanson nouvelle des Farrignez, et se chante sur le chant de Marioi                                                                                                                                                                                                        | 32          |
| Indication. — 1591. — Chanson pouveile sur les calamiter de ce temps présent.                                                                                                                                                                                                      |             |
| Recueil de L'Estoile, f' xxvj v°.                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Complainte des pauvres catholiques de la France, etc., principalement de Paris, sur les cruaultés et rançons qu'on leur a fait éprouver                                                                                                                                            | <b>3</b> 5  |
| Recueil de L'Estoile.                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

| Indication. —1592. — La Pauvreté et lamentation de la Ligue, pièce de vers. In-folio.                                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Recueil de L'Estoffe, f° xxx.                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Dialogue en vers du Maheustre et du Manant; sous ce titre :<br>Les Entreparoles du Manant de Ligue et du Maheustre.                                                                                                                            |             |
| Recueil de L'Estoile, fo xxxIII vo.                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1591. — Chanson de la Ligue en faveur de l'union. Au has du dernier couplet, l'Estolle a écrit : « Nostre maistre Boucher aucteur, auquel est réservé par la Ligue le premier estat de vieleurs, devenus vacant, des qu'il sera devenu aveugle |             |
| Recuell de L'Estoile, f' xxvıj v°.                                                                                                                                                                                                             |             |
| con à Sa Majesté; et se chante sur un chant nouveau                                                                                                                                                                                            | 542         |
| P. 16 du Recueil de plusieurs belles chansons, etc.<br>Lyon, 1593, in-32.                                                                                                                                                                      |             |
| 1594.—Chanson nouvelle sur la réduction des villes de Paris,<br>Orléans, Rouen et Lyon à l'obéissance du roy; sur le chant :<br>A Montbrison forte maison                                                                                      | 5 <b>45</b> |
| P. 55 du même Recueil.                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 1594. — Chanson nouvelle sur les conquestes du roy, sur le chant de La Rochelle                                                                                                                                                                | 547         |
| 1594.—Chanson nouvelle sur la prinse des armes et trahison descouverte en la ville de Lyon, et se chante sur le chant: O peuple de Coindrieu                                                                                                   | 551         |
| P. 3 du même Recueil.                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1594, — Chanson nouvelle de la Prinse du visconte de Chamols; sur le chant : Dieu tout premier                                                                                                                                                 | 554         |
| 1594. — L'Adieu des traistres de Lyon mys hors le neufiesme                                                                                                                                                                                    |             |
| febvrier l'an mil cinq cons nonante quatre (1504) pour la<br>Ligue; et se chante sur un chant nouveau,                                                                                                                                         | 557         |
| P. 84 da même Becueil. Lyon, 1594, in 32.                                                                                                                                                                                                      |             |
| 1594. — Chanson nouvelle de l'Opinlastreté et deuil de certaines dames de Lyon; et se chante sur le chant: Dames d'honneur                                                                                                                     | 560         |
| P. 108 du mênie Recueil.                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 1594. — Chanson sur la paix; chanson nouvelle, laquelle se chante sur le chant de La volte de Provence                                                                                                                                         | 563         |
| P. 73 du Cabinet des plus belles chansons nouvelles, tant de l'amour que de la guerre.                                                                                                                                                         |             |

| 1595. — Ch <b>a</b> nson nouv |                 |                           |            |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| gois à l'honneur d            | u roy de France | et de Navarre;            | et se      |
| chante sur le chant           | : Montmorency,  | <b>te souvienn</b> e de P | ienne. 565 |

- P. 41 du Recueil de plusieurs belles chansons, etc. Lyon, 1593, in-32. — P. 18 de la Fleur des plus belles chansons. Lyon, 1596.
- - P. 101 du Recueil de pusieurs belles chansons, etc. Lyon, 1595, in-32.—P. 26 de la Fleur de plusieurs belles chansons Lyon, 1596.—Desnoyers, Bulletin de la Société de l'histoire de France, t. 1, p. 281.
- Indication. 1594. Autre chanson sur la mesme paix dont le Te Deun a esté chanté à Nostre-Dame de Paris, et se chante sur le chant: Beny soit l'æit noir de madame.

For 4 et 6 du premier Recueil de toutes les chansons nouvelles, etc. Troyes, 1590, in-32.—F°2 de la Fleur des chansons nouvelles, partie première de la réimpression Techener.

1595. — Chanson de la Ronde des bergers, sur Les roys sont passés.

Satyre Menippée, édition de Leduchat, t. 1, p. 23.

- - F° 69 du Cabinet des plus belles chansons, etc. Lyon, 1592.
- Indication. 1597. Pasquil contre Henri IV. Il était initulé: Tableau en platte peinture de la vie et mœurs de Henri IV.

Registre-journal de Henri IV, par l'Estoile, t. 1, 2° série des Mémoires relatifs à l'histoire de France, par Michaud, p. 282.

# BIBLIOGRAPHIE

## DES RECUEILS DE CHANSONS.

#### RECUEIL SANS DATE.

- 1. Becueil de chansons, vaudevilles, sonnets, épigrammes, épitaphes et autres vers satirlques et historiques, avec des remarques curieuses, depuis 1389 jusqu'en 164... Recueil manuscrit en 37 volumes in-folio reliés en maroquin rouge. Cette collection vient de la bibliothèque de M. de Maurepas, et fait partie du cabinet des Manuscrits de la Bibl. royale.
- 2.— Chanson de la Foile entreprinse des Henoyers, dessus le chant: Cy congé prends de mes belles amours. Item plus autres chansons nouvelles des Flamans, Henouyers et Brebansons, sur le chant de : A vous, belle, je me complains.—Item plusieurs chansons nouvelles du comte de Nansot, opuscule de l'an 1521. (Brunet, Nouvelles Recherches, t. 1, p. 308.)
- 3. La Fleur des chansons. Les grans chansons nouvelles qui sont au nombre cent et dix, où est comprinse la chanson du Roy, la chanson de Pavie, la chanson que le roy fist en Espaigne, la chanson de Romme, la chanson des Brunettes et Te remu tu, et plusieurs autres nouvelles chansons, lesquelles trouveras par la table en suyvant. 1 vol. petit in-8° goth., s. d. Réimprimé en 1833 dans la collection des Joyeusetez, facéties et folastres imaginations, etc., de Techener.
- 4.—S'ensuivent les chansons Georgiues, imprimez en Vallenchiennes, par Jehan du Liège, devant le couvent de Saint-Pol, s. d. In-8° goth. Livre rare, a:tribué à Georges Chastellain. Brunet, Manuel du Libraire. Nouvelles Recherches, t. 1, p. 307.
- 5.— S'ensuivent plusieurs belles chansons nouvelles, et premièrement Chanson nouvelle des Anglois, sur le chant de *Ma bien* aquise, Vive le roy. Gentille ville de Hedln. Petit in-8° goth., s. d., contenant 4 feuillets. Blbl. r., Y, 4457.

- 6. S'ensuyvent viu belles chansons nouvelles dont les noms s'ensuivent. Et premièrement : C'est boucaner que se tenir à une Ma bien acquise, je suis venu icy. Le cœur est myen quiconques ne fut prins. Qui la dira la douleur de mon cœur. La response sur Qui la dira. Chanson des Galiots. Le roy s'en va delà les monts. La chanson de Vive le roy. Cahier in-8° goth., de quatre seulliets, sans titre. Recueil de la Bibl. r., Y, 4457.
- 7. S'ensuyvent quatorze belles chansons nouvelles. In-8° goth. Bibl. de l'Arsenal, n° 8801. B. L. F. Ces deux Recuells sont dans le même volume. On n'y trouve de chansons historiques que celle qui commence par :

Le roi s'en va delà les monts; Bis. Il y menra force piétons, fiz yront à grant peine. L'alayne m'y faut, l'alayne.

- s. Sensuivent seize belles chansons nouvelles dont les noms s'ensuyvent. Et premièrement: Aymez-moy, belle Margot. Le roy s'en va delà les monts. Qui la dira, la douleur de mon cœur. Je me repens de vous avoir aymée. Au boys du deuil, à l'ombre d'ung souley. Je m'y plains fort, amours m'ont ruéjus. Amy, souffrez que je vous ayme. Adieu amours, de vous suis las. Ne te repens de m'avoir trop aymée. De bleu aymer je te jure. Ne suisje pas bleu malheureux. Pour avoir mis la main au bas. De mon triste et desplaisir. Si je m'y plains, ce n'est pas sans matière. Puisqu'ainsi et que je n'ay plus d'amie. Vive le roy. Petit in-8° goth. de huit feuillets, sans date.
- 8'ensuyvent dix-sept belies chansons nouvelles, Petit in-8' goth Bibl. de l'Arsenal, 8801. B. L. F.
- 10.—Nouvesu Vergier Aorissant des belles chansons nouvelles, pour la récréation des Tristes; à Lyon, par Benoît Rigaud, 1 vol. petit in 8° de trente-neuf feuillets; sur le recto du 39° feuillet commence la table des chansons Bibl. r., n° Y, 6083.
- 11. Sommetre de tous les Recueils des chansenstant amoureuses, rustiques que seuxicales; avec plusieurs chansons nouvelles non encore mises en lumière; à Lyon, par Benoist Rigand 1 voi. petit in-8°, contenant cent douze feuillets. Sur le verso du feuillet 110 commence la table alphabétique des chansons. Le même Recueil, imprimé à Paris, sous le même titre, daté de 1576. In-16. Nic. Bonfons.

- 12. Chansons spiritueiles pieines de consolation In-16 de 438 pages, non compris 4 feuillets pour la table. « Duverdier cite ce » Recueil, dont il ne donne ni la date ni le format, et à cette » occasion l'abbé de Saint-Léger parle plus au long du même » livre, d'après un exemplaire sans frontispice. Ce sont des » chansons contre les papes, les moines, la messe et les cérémonies de l'Église romaine. Il y en a une, page 225. sur l'air : » Harri l'asne! sans doute la même que la Chanson nouvelle » contenant la forme et manière de dire la messe, sur l'air : » Harri, harri l'asne! Imprimé en 1562, in-8°. » Brunet, Manuel des Libraires, t. 1, p. 376.
- 13. Recueil de plusieurs belies chansons spirituelles (sic), faictes et composées contre les rebelles et perturbateurs du repos et transquillité de ce royaulme de France, auec plusieurs autres chansons des victoires qu'il a pleu à Dieu de donner à nostre tres-chrestien roy Charles, neuvlème de ce nom; par Christofie de Bourdeaux.

Vignette sur bois représentant des cavaliers romains qui altaquent leurs ennemis.

# P. (sic) PARIS, Pour Magdeline Berthelin,

Rue Sainct-Jacques, à l'enseigne de l'Éléphant. Un vol. in-16 de 96 feuillets chiffrés.

Voici le titre et le premier vers des différentes chansons qui composent ce Recueil :

1. — Chansons nouvelles des hons roys de France qui ont régné par cy-deuant, soustenant la querelle de Dieu et de nostre mère saincte Église, sur le chant : le suis suis suite contre mon capitaine.

Bons chrestiens qui auez déuotion.

2

3

5

- 2. Autre chanson nouvelle, qui se chante à plaisir sur le chant : Te rogamus, audi nos (contre les Huguenots).
  - Youlez-yous ouyr chanson chanter.
- 3. Chanson nouvelle de l'ymage Nostre-Dame qui a esté remise à la porte Saincte-Honoré, sur le chant : Les Bourguignons ont mis le camp devant la ville de Péronne.

Chrestiens qui seruez de bon cœur.

| 4. — Chanson nouvelle faicte sur la mort et trespas de M. de Guise (assassiné par Poltrot), sur le chant de Noël : Pour l'amour de Marie.                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| O trahison remply d'enule.                                                                                                                                             | 6  |
| 5. — Autre chanson nouvelle à la louange du roy nostre sire (Charles IX), sur : Las! que dil-on en France.                                                             |    |
| Peuple viuant soubs grace.                                                                                                                                             | 8  |
| 6. — Chanson nouvelle de madame de Guyse, et de la remon-<br>strance que luy faict monsleur son mary, sur le chant :<br>Délaissez la verde couleur.                    |    |
| Oyez la triste chanson.                                                                                                                                                | 10 |
| 7. — Chanson nouvelle des Huguenoiz qui pensoyent surprendre la ville de Paris et affamer le roy dedans, sur le chant de : Seichez de douleur, ou sur Oyez la fortune. |    |
| Cessez voz grands saulx,<br>Maslins Huguenotz.                                                                                                                         | 11 |
| 8. — Autre chanson nouvelle en l'honneur de la Vierge Marie, sur le chant : De la patience, je lu prens par amours.                                                    |    |
| C'est la royne du clel.                                                                                                                                                | 12 |
| 9. — Autre chanson nouvelle du Nedz d'argent (Huguenot pendu à Paris), sur le chant de la fille portant panier.                                                        |    |
| Voulez-vous ouyr chanson.                                                                                                                                              | 14 |
| 10.—Autre chanson nouvelie (Insultes grossières aux Hugue-<br>nots), sur le chant : Faudra-t-il pour vn amy que j'endure<br>tant de peine.                             |    |
| Les Huguenots auoyent dict.                                                                                                                                            | 15 |
| 11. — Les Miracles de nostre Sauveur JC. faicts à la résurrec-<br>tion du Lazare et de la sainte Larme, sur le chant de la<br>Tur-terelle.                             |    |
| Or escoutez, seigneurs et dames.                                                                                                                                       | 17 |
| 12. — Autre chanson nouvelle (contre le parti huguenot) sur le chant : Or la voylù, la belle qui s'en va, etc.                                                         |    |
| Depuis trois ans en ça.                                                                                                                                                | 19 |
| 13. — Chant à la louange de M. de Guyse et du discours faict à Vassy, sur le chant : Nous auons vn nouveau roy, trèsbeau par excellence.                               |    |
| Honneur et salut à Dieu.                                                                                                                                               | 20 |
| 14. — Autre chanson (contre les Huguenots) sur le chant de Pienne                                                                                                      |    |
| o maiheureux liérétiques.                                                                                                                                              | 21 |

| 15. — Chanson nouvelle sur le malheur d'être Huguenot, sur le chant de la Petite beste.                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Entre nous pauvres incensez.                                                                                                                    | 22 |
| 16. — Chanson contre les Huguenots, sur les articles de la foy, sur Robin.                                                                      |    |
| Le fils de Dieu éternel.                                                                                                                        | 24 |
| 17. — Chant contre les aduersaires de la foy catholique, qui se chante sur le chant : Nous auons vn nouveau roy à nostre pays de France.        |    |
| Noble ville de Paris.                                                                                                                           | 25 |
| 18. — Chant nouveau de M. Sainct-Roch, sur un nouveau chant.                                                                                    |    |
| Au nom du fils Marie.                                                                                                                           | 27 |
| 19. — Chanson nouvelle des bonnes nouvelles reçeues à Paris de la deffaicte des Huguenots, sur le chant de la verde couleur.                    |    |
| Paris, Paris, resiouys toy.                                                                                                                     | 28 |
| 20. — Autre chanson nouvelle sur le bannissement des Huguenots forcés de quitter Paris, sur le chant : Ça, ça, ça venez-vous-en, venez-vous-en. |    |
| Les Huguenots s'en sont allez.                                                                                                                  | 29 |
| 21. — Autre chanson contre Théodore de Bèze, sur le chant :<br>L'autre four me ucheminois mon chemin à Nanterre.                                |    |
| L'autre iour me cheminoys.                                                                                                                      | 31 |
| 22. — Autre chanson nouvelle, Défaicte des Huguenots près<br>Cognac, sur le chant : De là, quand il viendra qu'on luy<br>face bonne chaire.     |    |
| Nobles chrestiens françoys.                                                                                                                     | 32 |
| 23. — Autre chanson nouvelle des Calvinistes et Huguenots, sur le chant de Robin.                                                               |    |
| Le noble roy de France.                                                                                                                         | 34 |
| 24. — Autre chanson nouvelle contre les Huguenots, sur un chant nouveau.                                                                        |    |
| O nostre Dieu et seigneur amlable.                                                                                                              | 35 |
| 25. — Autre chanson nouvelle du temps présent, et se chante sur le chant de Verdun.                                                             |    |
| Retirez-vous tous, pauures ignorants.                                                                                                           | 36 |
| 26. — Chanson faicte à plaisir contre les Huguenots, sur le chant : Rendez-moy ma femme.                                                        |    |
| Sus, sus, hérétiques.<br>Sortez, hypocrites.                                                                                                    | 37 |

| Marie.                                                                                                                                                       | 5        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| O vierge glorieuse.                                                                                                                                          | 38       |
| 28. — Chanson nouvelle contemplative, adressant aux pécheurs de J. C., et se chante sur le chant : Puis que nouvelle affection.                              |          |
| O doux Jésus, ayez pitié de nous.                                                                                                                            | 39       |
| 29. — Chanson contemplative de la Mort et passion de nostre Seigneur JC., et se chante sur le chant de l'Enfant pro-dique.                                   | <b>:</b> |
| Or, escoutez mes frères.                                                                                                                                     | 39       |
| 30. — Chanson sur la Complainte de saincte Suzanne quanc<br>elle fut à mort condamnée, sur le chant : Laissez la verde<br>couleur.                           | <b>!</b> |
| Dames qui au plaisant son.                                                                                                                                   | 44       |
| 31. — Chant de la compiaincte de la France.                                                                                                                  |          |
| Laissez la gaye couleur.                                                                                                                                     | 42       |
| 32. — Sans titre.                                                                                                                                            |          |
| Laissez-moy planter la crojx,<br>Hérétiques majheureux.                                                                                                      | 42       |
| 24. — Chanson du Baillif de Pontoyae, sur le vieil chant<br>Voulez-vous ouyr chansonnette.                                                                   | 48       |
| 34. — Chanson très consolative, monstrant l'amour que Diet nous porte, et la promesse qu'il nous fait pour la paix, sui le chant : Ton doux parler m'attère. | l<br>r   |
| Vouloir m'est pris de mettre,                                                                                                                                | 44       |
| 35. — Chanson spirituelle contre les vices qui règnent à pré<br>sent, sur : Quand les Espaynols virent.                                                      | •        |
| Peuple bon chrestien.                                                                                                                                        | 46       |
| 36. — Les regrets et complainte d'vne damoyselle, sur le tres<br>pas de son mary, tué à la prinse de Sainct-Vallery, sur le<br>chant de la Parque.           | 8        |
| O mort trop inhumaine,                                                                                                                                       | 49       |
| 37. — Chanson nouvelle de la Justice exécutée dedans Paris de celuy qui tua M. de Guise, sur le chant de l'Enfant pro                                        | •        |
| dique.  Mauldit soit le fault misérable.                                                                                                                     | 41       |
| 38. — Chanson nouvelle à la louange de M. de Guyse, et se chante sur le chant de Sainct-Quentin la iolie.                                                    | •        |
| O genty duc de Guyse.                                                                                                                                        | 41       |
| 39. — Chanson nouvelle contre les Huguenotz.  O malheureux obstines.                                                                                         | 56       |

| 40. — Chanson $Bimeur$ ,     | nouvelle contre les Huguenoizeur le chant de                                                                                                      |    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                              | Puis que ce jour estes noz aduersaires.                                                                                                           | 50 |
| le service d                 | n nouvelle des Enfans de la Brie enrolez pour<br>u roy contre les Huguenots, sur le chant : Las!<br>en France, du camp de Lucemboury.             |    |
|                              | Les enfans de la Brie.                                                                                                                            | 51 |
|                              | n nouvelle de la Deffaicle des Huguenotz, sur le emble pouvre Verdan.                                                                             |    |
|                              | Las! que dit-on en France<br>Du comte de Brissac.                                                                                                 | 52 |
|                              | n nouvelle de la Bataille et deffaicte des Hugue-<br>uzignan , en Polctou, sus un chant nouveau.                                                  |    |
|                              | Las! que dit-on en France<br>Des bous soldatz du roy.                                                                                             | 54 |
| 44. — Chanso                 | n nouvelle à la louange du roy, sur le chant de                                                                                                   |    |
| Pienne.                      | Or, puis que Dieu nous ordonne.                                                                                                                   | 56 |
|                              | te faicte par le prince de Condé, envoyée au                                                                                                      |    |
| roy.                         | Roy à qui sur la terre.                                                                                                                           | 57 |
| 46. — Respon                 | se du roy.                                                                                                                                        |    |
|                              | Jay veu vostre requeste.                                                                                                                          | 58 |
| notz contre                  | on nouvelle de la Traison qu'ont faict les Hugue-<br>e leur prince et roy, sur le chant de la Noble ville<br>e cueur de la toule France.          |    |
| ·                            | Noble ville de Paris.                                                                                                                             | 58 |
| 48. — Autre d<br>prince de d | chanson de la ville de Chartres assiégée par le<br>Condé, sur un chant nouueau.                                                                   |    |
|                              | O folle entreprise.                                                                                                                               | 61 |
|                              | nouveau de la Dessaicte et mort du prince de                                                                                                      |    |
| Condé.                       | Noble chevaller Losse.                                                                                                                            | (3 |
|                              | hanson, qui est encore de Chr. de Bordeaux, se<br>par les deux quatrains suivants ;                                                               |    |
|                              | L'an mil cinq cens soixante-neuf,<br>Entre Coignac et Chasteauneuf,<br>Fut porté mort, sur une ânesse,<br>Le grand ennemy de la messe.            |    |
|                              | L'an mil cinq cens soixante-neuf,<br>En Greue, deuant l'Hostel-Neuf,<br>De la ville, sans guères attendre,<br>Croquet et Gastines on veit pendre. |    |

Au verso du feuillet 64, on trouve le titre suivant : Nouvelles chansons spirituelles pour récréer les esprits des catholiques, affligez des ennemis et aduersaires de la foy, par F. Légier Bon-Temps.

Un dizain au lecteur chrestien

| 50. — Première chana |            |            |                    |                 |
|----------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|
| catholique, sur le c | hant: Yous | perdez tem | p <b>s de me</b> d | ire <b>m</b> al |
| d'elle, etc.         |            |            |                    |                 |

Vous perdez temps de mespriser l'Église.

55

51. — Chanson en la personne du bon et vray chrestien, sur le chant : Tant que viuray en auge florissant.

Tant que de vie iouissant.

66

52. — Chanson en la personne de l'Église, sur le chant : Secourez-moy, ma dame, etc.

Secourez-moy, mon espoux Jésu-Christ.

66

53. — Chanson en response de nostre Seigneur à la requeste de l'Eglise, sur le chant : Jouyssance le donneray.

Déliurance te donneray.

67

54. — Chanson du chrestien désolé, sur le chant : Dont vient cela, belle, ie vous supply, etc.

D'où vient cela, mon très-dolent esprit.

67

55. — Chanson en faveur de l'Église romaine et catholique, sur le chant : Laissez parler, laissez dire, laissez parler qui vouldra.

Ilz ont beau faire et beau dire.

68

56. — Chanson du pénitent demandant pardon à la majesté divine, sur le chant : Languir me fait, etc.

Pardonne-moi, maiesté offensée.

68

57. — Chanson de l'amour de Dieu et du prochain, sur le chant: Qui veult aymer il doit estre foyeux, etc.

Qui veuit aymer Jésus-Christ nostre Dieu.

69

58. — Chanson ou Cantique, contenant la louange de nostre Dieu, suyuant le Te Deum, sur le chant : Estant assis aux riues aqualiques, etc.

Nous le louons, maiesté souveraine.

69

59. — Autre cantique spirituel à l'honneur de la Vierge Marie, sur le mesme chant.

Vn jour mon âme estant au ciel raule.

70

Huictain au lecteur.

lei finissent les chansons de Légier Bon-Temps, pour reprendre celles de Chr. de Bordeaux, et d'autres peut être.

| 60. — Chanson nouvelle du deuil et funèbre faict à Paris, à l'entrée du corps de M. de Guyse, sur : Les adieux de la royne d'Espaigne.                                                                                                                                                                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| En l'honneur de la Trinité.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 |
| 61. — Chanson nouvelle de la Bataille Sainct-Denis, en France, donnée la veille sainct Martin. à l'encontre des Huguenots, sédicieux et rebelles au roy nostre sire: laquelle se chante sur le chant: Je suis enfant de Tours.                                                                                        |    |
| La veille sainct Martin.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 |
| 62. Chanson nouvelle de la Dessalcte de l'armée des Hugue-<br>nots, rebelies et séditieux, par monseigneur le duc d'An-<br>jou, frère du roy, et les princes catholiques; sur le chant:<br>Quand Bourbon vit Marseille, il a dict à ses gens, ou sur<br>le chant de: Oh la folle entreprinse du prince de Condé, etc. |    |
| Sus, sus, Catholiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 |
| 63. — Chanson nouvelle de la Complainte des pauvres laboureurs et gens de village, sur le chant : Dames, dames, ie vous prie, etc.                                                                                                                                                                                    |    |
| Dieu tout puissant que nul ne peuit desdire.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79 |
| 64. — Chanson nouvelle contre les mutins et rebelles de La<br>Rochelle, Montauban et plusieurs autres, sur le chant :<br>Les enfans de Picardie ont amené la guise de boire d'au-                                                                                                                                     |    |
| tant. Tremble, tremble, La Rochelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 |
| 65. — Le coq-à-l'asne des Ministres de Genève et Huguenots de France.                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| En revenant de Genèue, près le lac.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 |
| 66. — Les Regrets et complainte des Catholiques de la France sur la mort de M. le comte de Martigues, chevalier de l'ordre du roy et gouverneur-général en ces pals et duchez de Bretaigne, sur le chant du bel Adonis.                                                                                               |    |
| France réduite en vertu.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 |
| 67. — Les Regrets de madame la comtesse de Martigues sur le trespas de son mary, sur le chant de la Parque.                                                                                                                                                                                                           |    |
| Dames et damoyselles ,<br>Pleurez auecques moy.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87 |
| 68. — Chanson nouvelle à la louange de la ville de Paris, et de la commission du bon duc de Guyse, à sçavoir, de planter la foy là où sont les rebelles; sur le chant de Verdun.                                                                                                                                      |    |
| Paris, ville notable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87 |
| 69. — Chanson nouvelle sur la Dépioration et regrets de la princesse de Condé à l'encontre de Gaspard de Colligny, Dandelot, et tous les ministres.                                                                                                                                                                   | •  |
| Damas damas la vous puls à malas islatos                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 |

70. — Chânt triomphal pour jouer sur la lyre, sur l'Insigne victoire qu'il a pieu à Dieu donner à monseigneur frère du roy.

Tel qu'vn petit aigle fort.

90

71. — Chanson loyeuse in lingage poeteuin, ca fate et composée de nouvea de sege mis devant Poeters par l'Amiro, sur le chan : Mé venan joinct moysant, etc.

O fut in lour d'in lundy.

92

Au lecteur chrestien, Bienuenu, cordelier, pièce de 28 vers, commençant par:

Dien heureux est celay qui croit en sainte Église.

#### RECUEIL

## DE CHANSONS HISTORIQUES

COMPOSÉES EN FAVEUR DE LA LIGUE.

Le titre de se chansonnier manque; mais si l'on juge par anatogie, il a dû être imprimé en 1589 ou 1590, par Nicolas Bonfons, à Paris, l'exécution typographique et la forme des caractères ayant un rapport assez identique avec un autre chansonnier qui porte la date de 1597 et le nom de ce même tibraire. Le volume est in-16; il a 47 feuillets et 1 table non chiffrée.

Les 2 chansons marquées d'un \* ont elé omises dans la table, qui n'en contient que 19 au lieu de 21.

1.—Les Regrets et doléances des Catholiques, sur la mort douloureuse de monseigneur le duc de Guise, sur le chant de la Fille de Digeon.

#### France réduite en vertu.

2. — Chanson nouvelle sur le chant : Escoutez-moy, ô débile ieunesse etc., sur le meurtre des Guises.

O cruauté! falloit-il que la France.

- 3. Les Regrets lamentables du clergé sur la mort violente de monseigneur le révérendissime cardinal de Guyse, sur le chant de Martot.
  - O Dieu, quel grand douleur.

4. — Chanson nouvelle, le Meurtre du duc de Guise, sur vn chant nouveau.

le chante icy des peruers.

5. — Chanson nouvelle, la duchesse de Guyse déplorant la mort de son mari; sur le chant : As-tu bien peu, père des dieux, forgé dans tes cieux, etc.

Ie veux faire, ne pouuant mieux

6. — Chanson nouvelle, Louange au duc de Guise, sur le chant de la Fille portant panier.

Soyez remercié, Très-puissant duc de Guise.

7. — Chanson nouvelle d'un Réformé converti, et se chante sur le chant de Sommières.

O quel mai-heur, ô quelle destinée.

s. — Chanson nouncile. Vœux d'un Catholique pour le honneur de la France, et se chante sur le chant : Vueille, mon Dieu, par ta grace.

O Dieu, fais que nostre France.

9. — Chanson nouuelle pour la Saincte-Union, sur le chant : le chante icy des peruers, etc.

Combien de temps pauures François.

10. — Chanson pouneile. Combat fivré par le duc de Mayenne au nom de la Ligue, et se chante sur le chant: Traistres de La Rochelle, etc.

Peuple qui dédres Ouyr quelque nouuelle.

11. — Chanson nonuelle sur les combats de la Ligue contre le pouvoir royal, et se chante sur le chant : Or va, pauvre garson, etc.

Mauditte hérésie.

12. — Chanson nouvelle, Victoire remportée par la Ligue après la mort des Guises; sur le chant : Adieu les maudits Réistres, adieu, etc.

Courage, valeureux soldats.

- 13. Chanson nouvelle, Combat devant Pontoise entre la Ligue et les troupes du roy; sur le chant : Estendu parmy les fleurs.
  - \* Pontoise, afin qu'à l'aduenir.
- 14. Chanson nouuelle, la Mort du tyran Henri III, racontée par un ligueur; et se chante sur le chant : Tremblez, tremblez, Huguenots.

Peuple dévot de Faris.

15. — Chansons nouveiles, Mort de Henri III, louanges de Jacques Clément; et se chante sur le chant : La Parque est si terrible.

O pauvre destiné De Henry de Vallois.

16. — Chanson spirituelle et actions de graces, contenant le discours de la vie et tyrannie de Henry de Valois, et la louange de frère J. Clément, qui nous a déliuré de la main cruelle de ce tyran, le premier jour d'aoust 1589. Dédiée à tout le peuple catholique.

Celuy qui auoit tant trompé.

17. — Chanson nouvelle, et se chante sur le chant : Las! ma mère, le ne puis. (Mort du duc de Joyeuse).

Quelle soupçonneuse peur.

18. — Chanson nouvelle: Las l que dit-on en France. Combat gagné contre les Reistres par le duc de Guise.

Las! que dit-on en France.

19. — Chanson nouvelle, et se chante sur le chant : le chante icy des peruers, etc. Mort de Henri III, et louange de J. Clément.

Alors que Henry espéroit.

- 20. Chanson nouvelle de la dernière dessaicte des Reistres par M. le duc de Guise; et se chante sur le chant de Sommière.
  - \* Finira point la race malheureuse.
- 21. Chanson nouvelle d'un amant se complaignant de sa mie, sur vn chant nouveau.

Rozette, pour vn peu d'absence.

M. Auguste Veinant, auquel appartiennent les deux volumes dont je viens de publier la table, a bien voulu me la rédiger.

#### RECUEILS DE CHANSONS

#### AVEC DATE.

- 1. S'ensuyvent plusieurs belles chansons nouvelles et fort joyeuses, avec plusieurs autres tirées des anciennes..... Mil cinq cens xxxvij. On les vend à Paris, en la rue Neuve Nostre-Dame, à l'Escu de France. Petit in-8° goth., de 5 et xij feuillets. « Re- » cueil rare; il y en a de plusieurs éditions, sans lieu ni date, » petit in-8°. Nous en connaissons une de Paris, Alain-Lotrian, » 1543, petit in-8°, et nous avons vu aussi Chansons nouvel- » lement composées. 1548. Paris, Jehan Bonfons, petit in-8° » goth. » Brunet, Manuel du Libraire, t. 1, p. 376.
- 2. Chansons démonstrantes les erreurs et abuz du temps présent, etc. S. L. 1542. 8 f. D. 2. Prophétie des abuz des prestres, moines et rasez, sur le chant de Letabundus. Cité par Ferdinand Wolf, page 411 du vol. intulé: Uber die Lais, Sequenzen und Leich?. Ein beitrag zur Geschichte der Rhythmischen formen, und Singweisen der Volkslieder und der Volksmassigen Kirchen und Kunstlieder im mittelaiter. Heldelberg, 1841, in-8°.
- 3. Chansons nouvellement composées sur divers chants tant de musique que de rustique nouvellement imprimées. Paris, Bonfons. 1548. Petit in-8° goth. de 126 pages.
- 4. Recueil de toutes les chansons nouvelles, rustiques et musicales. comme aussi de ceulx qui sont dans la Desploration de Venus. Lyon, 1555, in-16. Bibl. r., n° Y, 6082. Plusieurs des pièces qui composent ce recueil se retrouvent dans le suivant.
- 5. Recueil des plus belles chansons de ce temps, mises en trois parties, dont la première contient les chansons musicales et d'amours; la seconde et tierce parties contiennent les chansons rustiques et de la guerre, avec la Déploration de Vénus. Lyon, par Jean d'Ogerolles, 1559, in-16. Falt partie du cabinet de M. Mérème Pichon.

- 6. Recueil de plusieurs chansons, tant musicales que rurales, anciennes et modernes; augmenté de chansons nouvelles qu'on chante à présent. Lyon, Ambroise du Rosne, 1567, petit in-12 de 94 feuillets. Brunet, nouvelles Recherches, t. 111, p. 150.
- 7. Chanson à l'encontre des Huguenois, avec une chanson des Magnificences qui ont été saites à Paris au mariage du roy de Navarre et de madame Marguerite. Lyon, 1572, in-8°. Pièce rare. Brunet, Nouvelles Recherches, t. 1, p. 307.
- 8. Reueil et Eslite de plusieurs belies chansons joyeuses, honnestes et amoureuses, partles non encore veues et autres, colligées des plus excellents poètes françois, par J. W. Livre premier. Anvers, 1576. 1 vol. petit in-12. Fait partie du çabinet de M. J. Pichon. Brunet cite ce livre au nom de Walcourt (Étienne), t. 141, p. 585.
- 9. Recueil de chansons branles, guillardes, courantes et autre espèce de poésie, pour la récréation des eœurs mélancholiques. Paris, Monstrall, 1579, în-16. De Bure, B. L., t. 1, p. 600.
- 10. Le Rosier des chansons nouvelles tant de l'amour que de la guerre, contenant la pluspart des heureuses victoires obtenues en Auvergne et ailleurs. Lyon, 1580, in-16. Bibl. r., n° Y, 6681. (M.) Brunet, t. 111. p. 150 de ses Nouvelles Recherches, indique une édition de ce requeil datée de 1577.
- 11. Le printemps des chansons nouvelles, composées sur chants modernes fort récréatifs. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1583. Petit in-8° de soixante-quatre feuillets; sur le recto du soixante-quatrième commence la tables de chansous.
- 12. Le joyeux Bouquet des belles chansons, nouvelles qu'on chante à présent Lyon, 1583. In-16. Bibl. r., Y, 6081.
- 13.— La Fleur des chansons nouvelles, traittans partie de l'amour, partie de la guerre, selon les occurences du temps présent, composée sur chants modernes fort récréatifs. Lyon, 1586, avec le portrait du roi et de la reine de France sur le titre. Bibl. roy, n° Y, 6081. Réimprimé en 1: 30 dans la Collection des Joyeusetez, facéties et foliastres imaginacions de Caresme-Prenant, Gauthier Garguille, etc., de Techener.
- 14. Sommaire de toutes les chansons nouvelles, tant amoureuses que rustiques et musicales. Paris, Bonfons, 1588. In-16. Bibliothèque roy., 6081.

- 15. Premier recueil de toutes les chansons nouvelles. Troyes, 1590, in-52. Bibl. de l'Arsenal, n°. 1738. B.
- 16. Le Cabinet des plus belles chansons. Lyon, 1592, in-16. Biblioth. roy., 6083 Y.
- 17. Chansons nouvelles, amoureuses et récréatives. Lyon, 1592, in-16. Bibl. r., n° Y, 6083.
- 18. Recueil de plusieurs belles chansons nouvelles et modernes. 1593, in-32. Bibl. de l'Arsenal.
- 19. La Fleur de toutes les plus belles chansons qui se chantent maintenant en France, tout nouvellement faites et recueillies. Imprimé à Paris, l'an MDCXIV. 1 v. in-32.
- 20. La Fleur de plusieurs belies chansons nouvelles, tant d'amours que de guerre, dont plusieurs n'avont encore jamais esté imprimées; recueillies de plusieurs autheurs. Lyon, 1596, in-16, avec l'écu de France sur le titre. Bibl. r., n° Y, 6083.
- 21. Requiel de toutes les plus belles chansons. Lyon, 1596, in-32. Brunet, Manuel du Libraire, t. 11, p. 30.

LES BELLES FIGURES ET DROLLERIES DE LA LIGUE, avec les peintures, placards et affiches injurieuses et diffamatoires contre la mémoire et honneur du feu roy, que les Oisons de la Ligue apeloient Henri de Valois, imprimées, criées, preschées et vendues publiquement à Paris par tous les endroits et quarrefours de la ville, l'an 1586.

Desquelles la garde (qui autrement n'est bonne que pour le feu), tesmoignera a la postérité la meschancelé, vanité, folie et imposture de cette Ligue infernale, et de combien nous sommes obligés à nostre bon roy qui nous a délivrés de la servitude et tirannie de ce monstre.

Ce Recueil formé par L'Estoile est un fort volume grand infolio, composé de pièces imprimées et d'estampes gravées sur bois. L'Estoile, auteur du journal des règnes de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, a écrit des notes historiques et donné des explications sur les différentes pièces qui composent ce volume. Comme on a pu le voir précédemment, il contient un certain nombre de chansons que j'ai reproduites pour la première sois. — On peut voir une analyse des différentes pièces de ce Recueil avec des citations, p. 310 de la première partie des registres-journal de Henri III, publié d'après le manuscrit autographe de L'Estoile, etc., par MM. Champollion-Figeac et Aimé Champollion. — T. 1, seconde série des Mémoires pour servir à l'Histoire de France, depuis le xiii° siècie jusqu'à la sin du xviii°, par MM. Michaud et Poujoulat.

# TABLE.

| Introduction. | ••••••••••••                                                   | τ    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|
|               | ntives aux règnes de Louis XII et de Fran-<br>Notice           | 1    |
| Chansons. —   | Règne de Louis XII                                             | 37   |
| <b>`</b>      | Règne de François I <sup>er</sup>                              | 53   |
| _             | atives aux règnes de Henri II et de Fran-<br>Notice            | 157  |
| Chansons. —   | Règne de Henri II                                              | 182  |
| _             | Règne de François II                                           | 221  |
|               | atives aux règnes de Charles IX, de Henri III<br>i IV.— Notice | 234  |
| CHANSONS, —   | Règne de Charles IX                                            | 252  |
| <b>-</b> .    | Règne de Henri III                                             | 221  |
| _             | Règne de Henri IV                                              | .483 |
|               | logique et bibliographique des chansons re-                    | 577  |
| Bibliographie | des Recueils de chansons                                       | 601  |



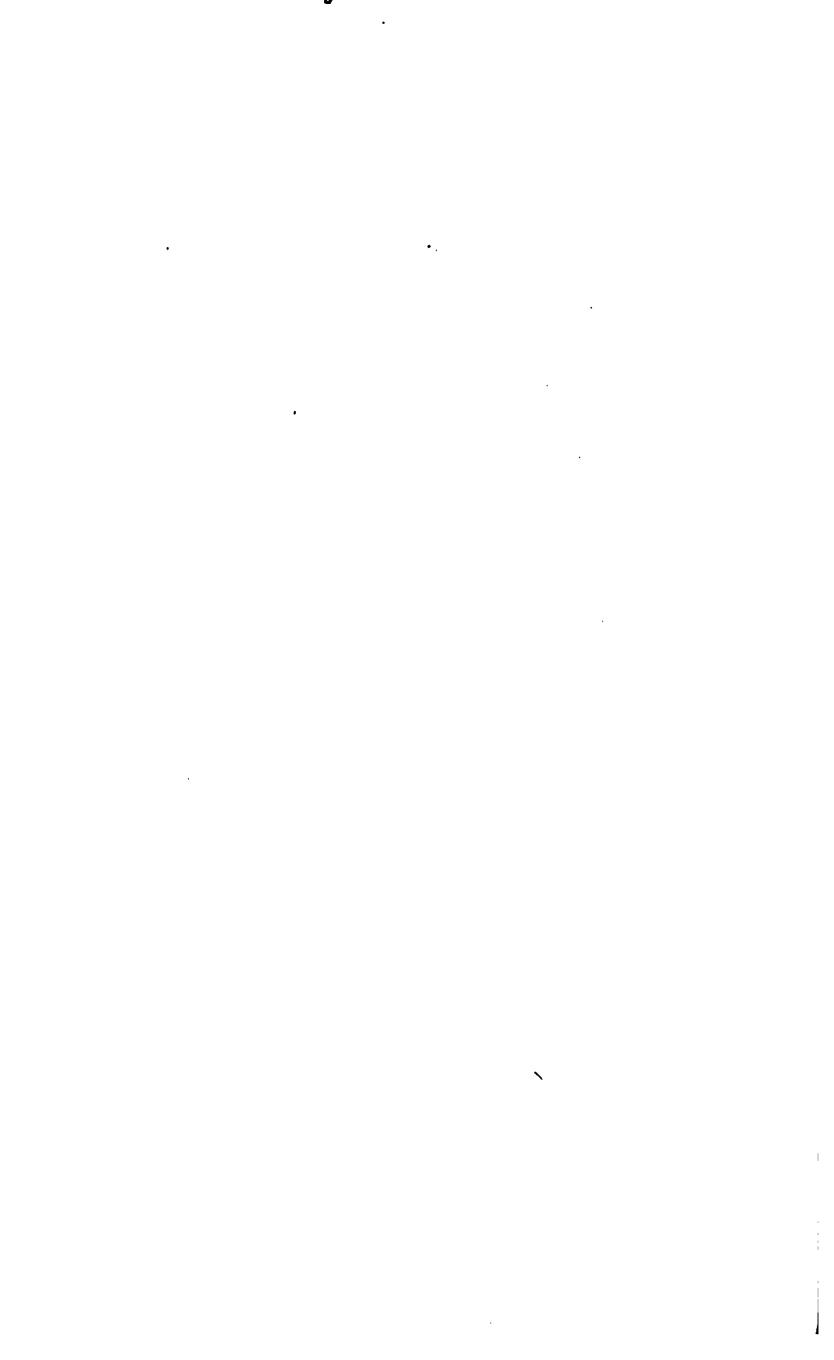

colld: [4+12+618]py.



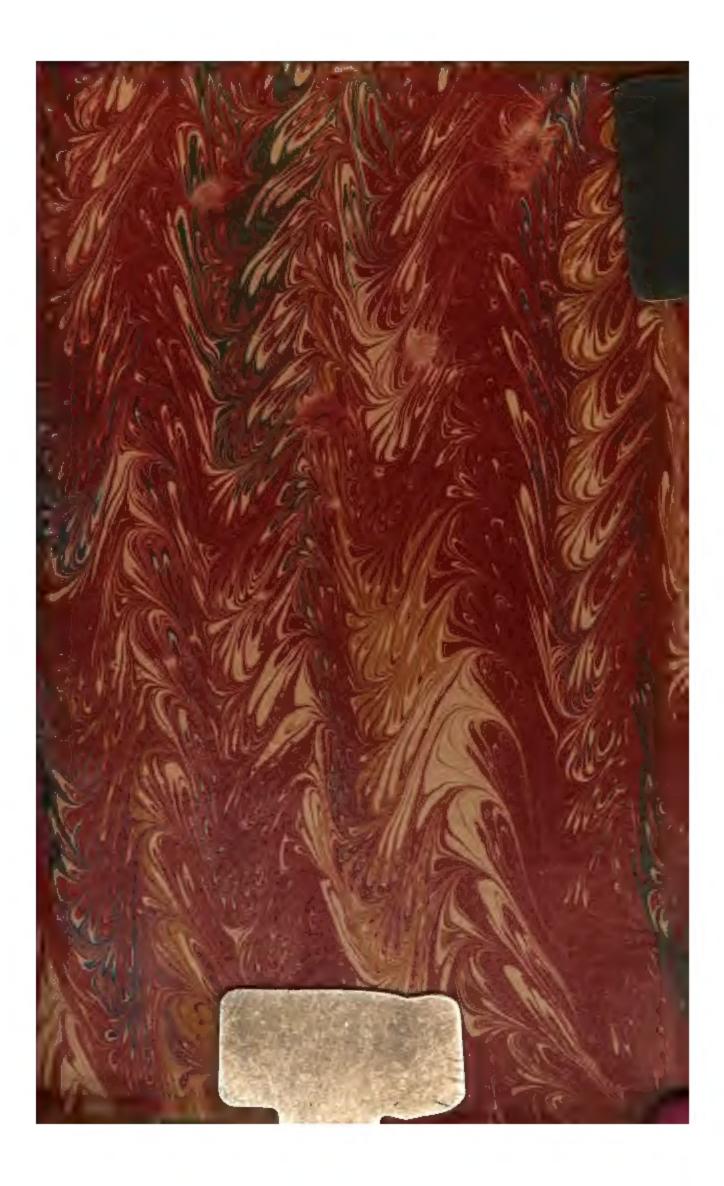

